L'attentat de Beyrouth a fait plus de quatre-vingts morts

LIRE PAGE 9



Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

3 F Americ, 2 DA; Maroc, 2,50 dir.; Tunisie, 250 m.; Allemogne, 1,49 DM; Antriche, 14 sth.; Bolgique, 20 ft.; Gunda, 5 1,10; Cote-o'iveire, 265 f CFA; Dassanari, 6,50 br; Espagne, 70 per.; C-R., 48 p.; Erlen, 900 L; Linse, 325 f.; Lancenheurg, 20 t.; Rervige, 4,50 br; Pays-Bas, 1,75 n; Portugal, 40 esc.; Scheigel, 256 f CFA; Sudde, 4,36 kr; Suisse, 1,30 f; E.-H., 35 cents; Yeogaslavie, 35 d.

Tarif des abonnements page 6 5. BUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 69 C.C.P. 6207 - 23 PARIS Tèlex Paris no 658572 Tél. : 246-72-23

BULLETIN DU JOUR

r confie à M. Radiavi

ent provisoirs iracien.

Alegar : carrent times, comments of the comment

The second of th

THE RECEIPTS TO THE RESERVE TO THE R

Parlez avec

The second of th

AND RESPONDED TO THE PARTY OF T

Lundi 5 octobre: 19h

The second secon

education of the second

1000 200

Car. Il maigun gus.

#### Le F.M.I. et le réalisme financier

L'assemblée générale du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale aura sans doute été la plus désenchantée de toutes. Les décisions qui y ont été prises et plus encore l'état d'esprit qui s'y est manifesté témoignent d'une extraordinaire cécité, voulue ou pas, devant les problèmes posés aux pays du tiers-monde. Ces décisions font peser sur le monde de nouvelles menaces, au moment où renaît l'espoir, encore très fragile, d'une reprise du dialo-gue Nord-Sud.

Paradoxalement, c'est au nom du réalisme financier et économique que les Américains se sont employés — et ils y sont jusqu'à un certain point parvenus — à faire prévaloir une doctrine qui tourne le dos aux faits et ignore les enseignements de l'expérience accumulée au cours des précédentes décennies.

Ne mentionnous pour mémoire que la décision, pourtant importante, de ne pas procéder « en ce moment » à l'émission de nouveaux droits de tirage spéciaux. Il n'aura pas été difficile au secrétaire au Trésor des États-Unis, M. Donald Regan, et à ses collaborateurs, de convaincre leurs collègues européens qu'il n'était vraiment pas utile de mettre en circulation des liquidités supplémentaires dans un monde qui en regorge et où l'inflation continue à faire rage. Tout ce qui peut dissiper l'illusion selon laquelle il suffit de distribuer de nouveaux moyens de palements créés ex nihilo est une bonne

Toutefois, il n'en découle pas qu'il faille diminuer le rôle et les moyens d'intervention d'institutions qui accordent des crédits à des conditions plus favorables que celles du marché. Compte tenu de l'inflation. les ressources dont dispose anjourd'hui le F.M.L. pour consentir des prêts (en général remboursables en trois ans) aux pays en mal de défieit sont, en comparaison du volume des échanges internationaux, nettement plus fai-bles que pendant les années 60. durant lesquelles les déséquilibres à corriger étaient d'une ampleur bien moindre.

L'idée que le Fonds doit s'accommoder de cette situation procède d'un faux raisonnement : on feint de croire que, si le F.M.I. prête moins d'argent, les pays déficitaires du tiers-monde — les seuls à recevoir actuellement une aide du Fonds — seront d'autant plus incités « à mettre de l'ordre chez eux», comme ils y ont été invités lors de l'assemblée générale. C'est plutôt le contraire qui est vrai. C'est seulement si l'aide à attendre de l'extérieur est substantielle qu'un gouverne-ment trouvera la force de prendre des mesures de re-

Quant au nouveau président de la Banque mondiale, M. Al-den Clausen, il se donne en priorité pour tâche d'encourager la participation du capital privé au financement des programmes d'investissement. Il s'agit là d'une autre illusion intéressée. L'hymne entonné à la louange des investissements privés dans le tiers-monde par M. Regan ou par le chan-celier de l'Echiquier, Sir Geoffrey Howe, ne change rien au fait que les flux réels ne correspondent pas, et de loin, aux besoins.

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, M. Li Baohua, vêtu de la stricte tenne Mao, rappela à l'assemblée qu'en compromettant l'amélioration du niveau de vie des pays pauvres on risquait de provoquer des « troubles sociaux et politiques » qui ne pouvaient que servir les intérêts de PUR.S.S.

## Le secrétaire général des syndicats hongrois Le gouvernement prévoit la création se dit prêt à dialoguer

Le congrès de Gdansk devait élire, ce vendredi 2 octobre. le président de Solidarité. M. Lech Walesa est le favori de la compétition. Les trois autres candidats qui briguent le poste semblent néanmoins traduire les sentiments de beaucoup de militants lorsqu'ils préconisent une attitude plus ferme à l'égard

Le congrès devait également prendre connaissance de la lettre adressée à M. Walesa par M. Sandor Caspar, secrétaire général des syndicats hongrois. Celui-ci a décliné l'invitation d'assister au congrès parce qu'il juge inadmissible l'appel aux travailleurs des pays de l'Est, mais se dit prêt au dialogue.

De notre envoyé spécial

Gdansk. — Un premier pas vient d'être fait vers l'établissement de contacts normaux entre Solidarité et le mouvement syndical officiel des pays communistes. M. Sandor Gaspar, secrétaire général du Conseil national des syndicats hongrois, dit, dans une lettre adressée le 23 septembre à M. Walesa, et qui devait être lue, ce vendredì 2 octobre, devant le congrès de Gdansk, qu'il était prêt à engager « à tout mo-ment » un débat entre les deux organisations sur « la mission des syndicats dans l'esprit des obligations internationales et de l'amitié tradilionnelle polono-honaroise ».

M. Gaspar, qui est membre du bureau politique du parti, et passe la plus orthodoxe, explique que l'appel lancé par Solidarité aux ouvriers des pays de l'Est rand impossible sa présence à Gdansk. La critique qu'il fait de cet appel « inadmissible » est sévère, mais reste, malgré sa fermeté, très courtoise. Evitant toute invective, M. Gaspar se contente de marque un désaccord total, mais motivé, et qui n'exclut pas, au contraîre, la recherche d'un dialogue. Il ne s'agit pas là du premier échange entre Solidarité et les syndicats hongrois. Avant l'été dejà, les organisations avaient procédé à un tour d'horizon resté sans publicité. Dans le cas présent, M. Gaspar a, en

AU JOUR LE JOUR

#### **COURSES**

Oul I le prix de l'Arc-de-Triomphe devrait bien avoir lieu. Vollà une nouvelle qui réjouira non seulement les parieurs, mais aussi nos grands argentiers quand on sait les sommes que le P.M.U. rapporte à l'Etat.

MM. Delors, Fabius - et Mauroy en tête — sont en effet engagés dans une longue et difficile course d'obstacles. Tous casaques rose.

FRANCOIS GROSRICHARD.

# avec ses collègues polonais

revanche, tenu à ce que cette cor-respondance soit publiée. Il est peu probable qu'il alt pris cette initiative sans concertation avec d'autres capitales concernées, de Moscou

> BERNARD GUETTA. (Lire la suite page 3.)

> > LA C.F.T.C.

**ET L'ACTION GOUVERNEMENTALE** 

« Sans relance, on ne pourra pas

financer la politique sociale»

nons déclare M. Jean Bornard

## Le congrès de Solidarité | Le budget et la relance de l'économie

## de plus de dix mille emplois dans le secteur du bâtiment

La présentation du projet de loi de finances pour 1982 a provoqué une réaction en partie hostile de M. Lajoinie, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Il considère que les petits contribuables seront frappés dans leur pouvoir d'achat et que cela risque de porter atteinte à la relance.

Cependant, en exposant dans le détail les dispositions budgétaires en faveur de son ministère. M. Roger Quilliot, ministre de l'urbanisme et du logement, estime qu'il est possible de créer en un an entre dix mille et vingt mille emplois dans ce secteur.

#### Un espoir fragile

M. Roger Quilliot a fortement insisté sur la « place privilégée » qu'occupe le logement dans la bataille pour l'emploi. Parviendra-t-il, après avoir te nt é de stopper une dégradation presque ininterrompue depuis sept ans dans le secteur du bâtiment et des trappurs arbibles à maleures. des travaux publics, à relancer

Pour y parvenir, le ministre de l'urbanisme et du logement devra faire preuve d'une solide déterfaire preuve d'une solide détermination. L'augmentation d'un tiers des enveloppes budgétaires consacrées à la construction neuve se heurte de plein fouet aux habitudes de sous-évaluation du montant réel des prêts, habitudes nés d'une programmation en valeur et non en nombre de logements. L'« opération vérité » à laquelle procède le budget 1982 était nécessaire et demeure conrageuse. Elle explique en partie—au-delà de la hausse des taux d'intèrêt et de l'accroissement des coûts de la construction—l'apparente contradiction entre l'apparente contradiction entre l'importance de l'effort budgétaire et la siagnation à quatre cent dix mille logements des pré-visions de la construction neuve.

JOSÉE DOYERE.

(Ltre la suite page 29.)

## Un entretien avec M. Roger-Gérard Schwartzenberg

Le Mouvement des radicaux de gauche se réunit samedi 3 et dimanche 4 octobre à Paris, dent. M. Michel Crépeau, ministre de l'environnement, avait abandonné ses fonctions le 28 février dernier, lorsqu'il avait été investi comme caudidat du M.R.G. à l'élection présidentielle. M. Roger-Gérard Schwartzenberg, qui est président par intérim depuis le 9 juillet, est candidat à la présidence. Son élection devrait être acquise sans difficulté, la plupart des fédérations du mouvement lui ayant d'ores et déjà apporté leur soutien.

avec un ministre et un secrétaire d'Etat, M. Abadie (tourisme), insiste sur sa spécificité semble des forces de gauche, précisément parce que l'une et l'autre risquent d'être diluées depuis que le parti socialiste est au pouvoir.

Dans l'entretien qu'il nous a accordé, M. Schwartzenberg déclare que la question de l'existence autonome du M.R.G. ne se pose plus et sonhaite que la politique du gouvernement soit infléchie dans plusieurs domaines. Selon lui, les radios privées locales devraient pouvoir bénéficier d'une publicité réglementée et

#### Le M.R.G., qui est associé an gonvernement

#### «Le plan économique doit se doubler d'un plan social »

« Votre élection dimanche à la présidence du M.R.G. est une formalité?

- Un congrès n'est jamais une formalité, mais de nombreuses fédérations se sont déjà pro-noncées en faveur de ma candidature et de la ligne politique qu'elle représente. Cela dit, un congrès radical est pleinement souverain et peut toujours comporter des imprévus.

- Ceux au nous contextent Dus reprochent d'avoir pris parti en faveur de François Mitterrand lors du congrès de Versailles, au détriment de Michel Crépeau. Périodique-

ment on vous accuse d'être . Thomme de Mitterrand »... - La divergence du dernier congrès portait seulement sur une écheance électorale particulière et non sur l'orientation fondaet non sur l'orientation fonda-mentale, qui nous rassemble, Mi-chel Crépeau et moi-même, c'est-à-dire le maintien de l'identité propre du M.R.G. Au demeurant, j'ai veillé à respecter la décision du congrès. En toute hypothèse, il faut toujours se déterminer sur la ligne politique proposée par un candidat. Or, ma ligne politique est claire et ferme politique est claire et ferme c'est le maintien de l'indépen-dance du Mouvement des radicaux de gauche. Notamment par rapport à ses partenaires poli-tiques habituels. Je considère qu'une gauche qui cesserait d'être pluraliste cesserait d'être majo-ritaire dans notre pays. La gau-che n'a pas du tout l'intention

d'être une gauche standardisée, hanalisée, qui passerait ses diffé-rentes composantes au rouleau compresseur de l'uniformité.

Propos recueillis par LAURENT ZECCHINI. (Lire la suite page 11.)

#### La solidarité majoritaire

Les parlementaires communistes s'apprêtent à amender le projet de loi de finances pour 1982 qu'ils jugent positif sous plusieurs aspects, mais contestable ou inacceptable sous d'autres.

Le projet de budget pour 1982 oblige les élus de la majorité à se prononcer sur des mesures concrètes qui concernent tous les Français. Les communistes sont, comme leurs partenaires socialistes et radicaux de gauche, tenus de concilier la règle de la solidarité gouvernementale et le souci de «faire avancer les choses » dans le sens qu'ils souhaitent. Même s'ils n'obtiennent pas toujours satisfaction, puisque leurs voix ne sont pas indispensables à la majorité, ils peuvent ainsi affirmer leur originalité, et, éventuellement, obtenir le concours d'élus socialistes qui partagent leurs apprécia-

Au-delà de la part d'influence que leurs ministres peuvent exercer sur la conduite de l'action gouvernementale, les communistes n'ont pas d'autre moyen de pression que la faculté d'amender les projets de loi. Ils en usent à l'instar des socialistes qui, le cas échéant, contestent aussi les textes qui leur sont présentés (le débat sur la situation des travallleurs immigrés l'a bien montré).

Qu'une certaine tension se maniteste entre le gouvernement et sa majorité est plutôt sain, mais, pour que la confrontation ne dégénere pas, il convient d'éviter quelques travers.

D'abord, celui de croire que les élus qui soutiennent le pouvoir n'ont qu'à voter tout ce qu'on leur demande de voter ; ensuite, celui de limiter le débat parlementaire à des tractations entre le premier ministre et le parti dominant, comme ce fut le cas dans le passé et comme les communistes en dénoncent la tentation chez les socialistes : entin, celui de nenser qu'il est possible d'être présent au pouvoir tout en prenant ses distances avec lui sur des projets essentiels chaque fois que cela apparaît opportun. La solidarité majoritaire a

ses limites qui sont l'excès de contrainte et l'ambiguité.

#### LA FRANCE ET L'ART

#### Pour le mécénat

lesquelles il annonce son désir de concevoir une politique inédite » génératrice de grands changements.

Une nouvelle brochure du « Monde »

## LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE EN MOUVEMENT

« Changer la vie ». Ce titre en forme de slogan donné par le parti socialiste en 1973 à son programme de gouvernement a noursi pendant près de dix ans le discours politique. Le changement est devenu un mot magique, répété comme une incantation. A craire que la France était figée dans un parfait immobilisme.

En fait, la société s'est modifiée en profondeur. Sous l'effet des contraintes économiques et des nouvelles technologies, certes, mais aussi par la volonté des Français. Fante de parvenir à changer la vie, ils ont change leur vie,

Dans une brochure de près de deux cents pages, agrémentée de nombreux dessins, « le Monde » présente différents aspects de ces changements sous forme d'enquêtes, reportages, portraits, entretiens : les jeunes, le couple, l'habitat, le travail, les loisirs, les techniques nouvelles, la culture, etc. L'objectif est triple : mettre en lumière à travers des exemples concrets les modifications éphémères ou durables des comportements et des modes de vie; éclairer les choix de chacun entre les « souhaitables » et les « possibles »; resituer les événements politiques du printemps 1931 dans la dynamique d'une société en mouvement. Révéler en quelque sorte l'autre changement.

\* En vente chez tous les marchands de journaux. 28 F.

M. Jack Lang multiplie, depuis sa Je ne peux qu'accueillir favorable-nomination, les déclarations dans ment de tels propos, empreints de ment de tels propos, empreints de beaucoup d'enthousiasme et de générosité. Je me réjouls d'apprendre que, après tant d'années de conservatisme, voire de mépris pour tout ce qui est création contemporaine l'imagination va revenir au pouvoir. Un ministre ouvert, dynamique et ambitieux, assisté d'un e équipe compétente, et disposant, enfin, d'un budget décent (0,75 % du budget de l'Etat, d'après les promesses) : les conditions semblent réunies pour le renouveau de la culture dans ce pays. Encore faut-II, muni de ces précieux bagages, choisir la bonne vole parmi celles qui sont offertes. car toutes n'y mèneront pas.

tine des croyances les plus facheusement répandues chez nous, jusque dans les sphères les plus hautes, c'est que la France est encore aujourd'hui le leader de la culture dans le monde. Puisque nous avons construit les cathédrales, le Louvre, Versailles, concu l'impressionnisme, vu naître Cézanne et Matisse, abrité Picasso, notre règne culturel est pour l'éternité inscrit dans l'histoire. Par quel miracle notre société échapperalt-elle au destin de toutes les civilisations, à savoir qu'elles sont mortelles?

DANIEL TEMPLON, (Live la suite page 2.)



pelk-peis... it so chaine haute fidelis important et difficile : in the Charge and the mile distance MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE CIECUT. PER LESS TOTAL **表示是** As there was a series The property of the second THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

me obside

o achète

14, 2000 343 CT WE STATE THE PARTY OF THE PARTY T# 343.5 The same of the

#### LA FRANCE ET L'ART

Il n'y a pas d'art sans mécénat; Gabriel Matzneff le rappelle, citant le mot d'un archevêque de Constantinople qu'avait repris Sainte-Beuve: « Il faut de l'argent ». Daniel Tempion est du même avis. qui ne se satisfait pas de la mainmise de l'Etat sur la vie culturelle et suggère d'imaginer, grâce à des déductions fiscales appropriées, un système d'encouragement à la création. Georges Arditi insiste en tout cas sur la nécessité, pour M. Jack Lang, de « faire quelque chose » s'il veut éviter un véritable « génocide de la peinture ».

## POUR LE MÉCÉNAT

(Suite de la première page.) Si nous n'en sommes pas encore là, il faut blen savoir que la situation culturelle de la France est le reflet exact de sa situation politique et France n'est plus une puissance dominante. Le déclin de l'Europe commence à la sulte de la première querre mondiale : la deuxième le signe. A partir de 1945, les Etats-Unis monde libre. Tout naturellement, la création, pour l'essentiel, devient américaine. Après Athènes, Rome, Florence et Venise. Paris, c'est à New-York d'être de nos jours le lieu

Le grand risque pour nous est de sous-estimer, voire de refuser de reconnaître ce déplacement et ses conséquences. Car, ce dont il s'aoit. c'est bien d'un phénomène capital du nom de rupture culturelle qui s'effective à partir des années 40 aux Etais-Unis, et dont la portée est universelle. Face à la nalssance de cette nouvelle modernité, n'ont surgi chez nous, la plupart du temps, que des réactions d'anti-américanisme primatre, signe d'un nationalisme touiours fortement présent, et qui n'ant eu pour effet que de réduire encore plus l'apport créatif de notre pays.

niste. C'est la règle du jeu historique, qui yeut qu'un pays dominant économiquement cherche à devenir dominant culturellement. Le pouvoir impérialiste ne s'implante vraiment dans une nation conquise que quand la cultura du vainqueur s'est substituée à celle du vaincu. Pour cette raison. nous devons, blen sûr, lutter pour

la solution n'est en aucun cas de nos jours la politique de la porte fermée, le protectionnisme et le repli nationaliste, ou celle d'une opposition de type - culture méditerranéenne -. C'est une charmante nostalgie qui sur le pian du combat culturel, équiquélette et un porte-avions nucléaire.

Le cosmopolitisme contre le fascisme

Le déclin de l'Europe et la montée Contraints, durant les années 30, de fuir notre continent pour échapper à la tragédie, nombre d'artistes et d'intellectuels essentiels rejoindront le rocher new-vorkais sur lequel ils ancreront une nouvelle liberté. Le phénomène américain, c'est d'abord cela : l'ouverture totale des frontières de la pensée, la rencontre des cultures, le cosmopolitisme. Si nous voulons régénérer notre culture, il est indispensable de s'inspirer de ce comportement. Nous devons, ici, créer les conditions d'un retour à l'universel en réinventant un lieu où chaque identité, langue, appartenance, tout en conservant ses caractères d'origine, pourra s'inscrire dans un climat de confrontation d'idées d'où seules surgissent les formes du nouveau. Plus que jamais en ce

siècle, les grandes créations de l'esprit sont ceiles qui savent s'aifranchir de leurs racines. Aucune culture dans l'histoire ne s'est appauvrie au contact d'une autre, si c'est dans un rapport d'ouverture qu'il s'établit. François les invitait l'Italien Léonard, Catherine de Russie le Français Diderot. L'empereur Frédéric II de Prusse, avec Sans-Souci, copiait Versailles. C'est la civilisation tout entière qui s'est enrichie.

Dans l'élaboration d'un nouveau cosmopolitisme culturel. Il v va aussi de notre liberté. Un tel projet serait la plus forte protection contre la développement de toutes les idéologies fascistes qui tentent aujourd'hui de refaire surface à travers, notamment, la relance des thèmes du retour à la nature, aux traditions régionales, aux racines, aux sources nationales. En refalsant de Paris un lieu de cristallisation de l'esprit créateur, en attirant et en favorisant l'installation d'artistes venant de tous les horizons, par le grand débat culturel qui ne manquerait pas d'en surgir, nous ferions contrapolds à la suprématie new-yorkaise, nous pourrions résister aux tentatives hégémoniques et établir un dialogue d'égal à égal avec les Etats-Unis. Encore faut-il donner à ces créateurs les moyens matériels, tout simplement, de travailler. Moyens qu'il leur est impossible d'acquérir dans le système tel qu'il est. Picasso, aujourd'hui, irait-ii travallier à Paris ou à New-York?

Rien ne pourra se faire sans d'abord une prise de conscience de la gravité de la situation. Les propos de M. Jack Lang, qui affirme que « le ravonnement de la France dans le monde » est toujours Important, m'en confirme la nécessité (1) ne s'agit pas ici, bien sûr, de notre culture historique). Voici quelques exemples de notre insignifiance sur la scène de l'art international. A la dernière Biennale de Venise, en Juin 1980, dans le pavillon international consecre aux jeunes artistes, quarante peintres et sculpteurs sélectionnés par deux commissaires, un Suisse, un Italien : pas un seul Français. A la grande exposition, en janvier de cette année, à la Roya! Academy de Londres (deux commissaires : un Anglais, un Allemand), dont le but est de retracer l'évolution de la peinture dans le monde depuis vingt ans, deux Français sur querante-cinq : Balthus et Hélion (ils ont solxante-dix ans), alors que tous les autres pays sont représentés par des jeunes artistes. A la prochaine Documenta de Kassel, en 1982 (un commissaire hollandais), pas un seul Qui est responsable ? Le conser-

vatisme général en matière artistique qui règne dans ce pays est une vieille histoire qui remonte aux Impressionnistes. Les plus beaux tabiesux partaient déjà à cette époque pour l'étranger, Etats-Unis ou Russie. Avec Picasso et Matisse, cela n'a toujours pas changé. Le Musée d'art moderne de Paris a acheté son premier Matisse en 1922 : il avait cin-quante-trols ans. Bien que les hommes aient leur part de resp sabilité, et là je pense aux conservateurs successifs du Musée natio-nal d'art moderne de 1945 à 1974, coupables de s'être endormis dans le confort d'un fonctionnarisme nationaliste et satisfait, de n'avoir rien vu de ce qui se passait en dehors de nos frontières, et rien fait pour éviler à la France la mise sur la touche,

c'est tout un système qui est en

Le Centre Georges-Pompidou en est l'illustration : sa création n'a rien changé en profondeur. Dans les mains de M. Pontus Hullen, depuis le début. Il n'a été que l'instrument d'une politique de prestige sans len-demain (Paris-New-York, Paris-Berlin, Paris-Moscou). Pas de soutien réel aux artistes nationaux, un programme d'expositions fondé sur des options personneiles et non didactiques comme devralt le faire un grand musée (relus des rétrospectives de de Kooning, Motherwell, Lichtenstein). politique d'achats anarchique et insuffisante, pas de collaboration evec le septeur privé, dont les galeries,

Est-ce ainsi que nous allons redresser notre image? Est-il judicieux d'ouvrir en même temps, en mai demier, que Westkunst. la plus grande exposition Jamais réalisée dans le monde sur l'évolution de l'art contemporain depuis la guerre, en Alismagne, à Cologne, l'exposition Paris-Paris (l'Art en France 1937-1957), qui, dans ces conditions, est apparue à tous comme un ridicule cocorico ressemblant plutót à un chant du cygne ? Pourquoi ne pas avoir programmé une grande exposition internationale de ce type à Paris ?

L'art, de par sa fonction symbolique, a toujours eu partie liée avec l'argent et le pouvoir. Jamais dans l'histoire il ne s'est développé sans le mécénat, quelque forme qu'il prenne : l'Eglise, la monarchie, la grande bourgeoisie, ont joué un rôle dans le passé. Aujourd'hui. l'Etat. tout-puissant, a fait disparaître les grandes fortunes, mais n'y a pas suppléé. Se pose alors la question : qui dolt promouvoir la culture ? Est-ce secteur public ou le secteur privé ? Quand l'Etat a fait la preuve tenir sa création artistique nationale dans la querre culturelle mondiale. économique, il devient nécessaire de trouver des solutions nouvelles. Nous sommes dans cette situation paradoxale : l'Etat n'a pas les moyens de financer à lui seul la culture, alors que dans le même temps il refuse de donner au secteur privé la possibilité de le faire, avec pour résultat de tout bloquer. Comme pris dans l'engrenage de la perversion naturelle de tout pouvoir qui a le contrôle maximum de la vie sociale des individus, le risque est grand de voir l'Etat vouloir se mêler de la

sauvegarder notre spécificité. Mais création elle-même. L'artiste assisté, la mort de l'art

Devant une telle situation. Il est urgent d'infléchir au maximum notre marche dans le sens d'une désétatisation de la culture. Thèse peu socialiste en apparence, mals qui se retrouve, je l'ai découvert avec plaisir, sous la plume de Jacques Attali (Art présent, élé 1981) : « Chaque fois ce sera le choix entre le renforcement du pouvoir d'Etat et sa dissémination. Chaque fots la loi devra prendre le parti de l'art contre l'Etat »... « Ce qu'il faut faire disparaitre en priorité, ce sont les outils de la loi. Sur la question de l'art, cela signifierait concrètement que devraient disparaître toutes les institutions artistiques d'Etat, sans pour autant que disperaissent les lois, fiscales, institutionnelles, des institutions collectives et locales qui peuvent devenir des moyens de créer et de promouvoir l'art. » Pourquoi ne pas mettre en pratique des propos d'une telle lucidité?

Les musées, qui consacrent un artiste, peuvent montrer ses œuvres au plus grand nombre, et les achètent pour le patrimoine, c'est l'Etat. La musique de France-Musique à l'Opéra en passant par l'Ircam, c'est l'Etat. Les lieux principaux de théa-: Comédie-Française. Odéon, Palais de Chaillot, c'est l'Etat. Le moyen essentiel de communication de la culture : la télévision, c'est !'Etat Face à cette mainmise de l'Etat sur l'ensemble de notre vie culturelle, il est nécessaire, vital pour notre société, de créer réellement un autre système de diffusion avec ses moyens d'existence propre. Cala yout dire que le financement de la culture devrait relever le plus possible du secteur privé. Comment ? En Instituant, comme aux Etats-Unis. un système légal qui permette aux entreprises (toute société commerciale) et aux personnes privées de déduire du montant de leurs revenus imposables tout don financier à un organisme à caractère culturel. Don à un musée, à une bibliothèque, à une cinémathèque, à une troupe de théâtre, à un conservatoire de musique. zux monuments historiques, etc. Dans le cas particulier de l'art. les déductions fiscales seraient étendues aux dons d'œuvres aux

musées et aux fondations. 'eure incitation possible au renouveeu artistique dans ce pays. De par sa souplesse, elle aurait l'avantage d'élargir le champs des vocations culture les et d'y impliquer le plus grand nombre : quoi de plus motivant et exaltant que d'être soi-même directement à l'origine d'un acte createur. Libéré des carcans de la sciérose administrative et des contraintes bud-Gétaires, le développement, l'enrichissement et la conservation du patrimoine culture! connaîtralent un essort sans précédent. La France aurait là les moyens de soutenir une volonté cosmopolite par laquelle passe de facon indispensable son avenir.

Notre renouveau cultural ast c'est la liberté sous contrôle. c'est cette condition. Le Parlement seul peut le décider par le vote d'une loi. Ce sera une simple formalité si les responsables politiques reprennent conscience de la nécessité de la création artistique, du grand art, orguell d'un régime, d'une nation. Cela passe de nos jours par le moins d'Etat possible dans les circuits de la culture, et le maximum de latitude accordés à l'entreprise individuelle. Le courage d'aller à contre-courant sur la voie dirigiste dans laquelle nous sommes engagés serait un signe de santé démocratique, voire de clairvoyance historique, dans ce domaine si particulier qu'est l'art, et qui repose tout entier sur cette base si fragile : la liberté. Vollà l'ambition d'une politique qui voudrait redonner à la France l'indispensable image

h segretaire gene

g deciare prei s

la lettre de M.

متها

----

......

ويترفقان بالمحار

1.0.

· ....

-, - -

ر ويوند تتاك ده

دید معدد در درو

the fordation de syndia

- ;

DANIEL TEMPLON. (\*) Directeur de galerie.

LE MALADE **DE LA REINE** 

GABRIEL MATZNEFF

LEXANDRE Dumas raconte dans Vingt ans après qu'Anne d'Autriche, charmée par l'esprit de Scarron, lui avait demandé un jour s'il ne désireit pas quelque titre. Scarron répondit qu'il ambitionnait celui d'être son malade. Le netti abbė fut aussitūt nommė « malade de la reine », avec une pension de 1 500 livres que son laquais alia toucher chaque trimestre à la caisse des nensions Tant que nous sommes jeunes

et en bonne santé, nous nous consolons de n'être pas pen-sionnés par l'Etat; emais la vieillesse et son cortège d'infirmités nous guettent, et nous simerions être certains que, lorsau'ils fondront sur nous pour nous enlever dans leurs serres irrémédiables, nous aurons droit au titre rassurant de « malade de la Répubilque ».

Anno d'Autriche n'avait nas di ministre de la culture, mais le siècle de La Rocheloucauld, de Racine et de Bossuet ne s'en est pas plus mai porté. Si l'on consulte le Dictionnaire universe de Fureflère, la seule culture y est celle de la terre, et on y chercherait en vain cet adjectif ridicule oul lait florès aulourd'hui : culturel. « A la télé, les Français veulent du culturel ». titrait, sans rire, voilà quelques semaines, un journal parisien Notre époque est inculte, mais nous avons les oreflies cassées par cette culture dont tout le monde parle. Comme dit Ferrante dans la Reine morte : C'est quand la chose manque. qu'il faut en mettre le mot. »

Ni Anne d'Autriche, quand elle pensionnait les poètes, ni les Médicis, quand ils couvraien d'or les peintres, n'infligealant à leurs contemporains des discours sur la culture ils se confentalent de permettre aux talents de s'épanouir ; ils leur dennalent l'insouciance du lendemain. Si je rencontrais M. Jack Leng, je lui dirais ceci : Nous n'avons besoin ni des conseils de l'Etat, ni de son ideologie, ni de sa surveillance ; nous rejetterions un État qui se prétendrait, selon l'ironique lormule de Nietzsche, la - mystagogue de la culture ». Ce que nous espérons de l'Etat, c'est qu'il nous délivre du souci grossier d'avoir à « gagner notre vie » par des pensions nous permettent de nous consacrer à notre œuvre et de vieillir sans l'angoisse de la pauvreté. C'est moins d'un ministre dom nous

avons besoin que d'un mécène. » L'Etat n'est pas le seul qui doive exercer un mécénat. Il y a aussi ceux qui joulasent du pouvoir que contère la tortune. Les grands bourgeois sont fiattés de diner en ville avec des artistes, mais il ne leur vient jamais à l'esprit qu'ils pourreient d'aventure a / d e r, soutenir, protéger ceux-ci. Les gens riches n'imaginent pas qu'on pulsse Atre célèbre et pauvre. Au lleu d'im-poser les industriels, l'Etat serait mieux inspiré de leur suggérer de nous offrir des appartements et de nous faire des rentes. Nous faisons nâtre cette devise d'un archevêque de Constantinople, que cite Sainte - Beuve dans Port-Royal : « Krématon

dei », « il faut de l'argent ».

## Le génocide de la peinture

par GEORGES ARDITI (\*)

HEN que, jour après jour, « aussi bien » et moins cher. B on apprenne qu'une struc-ture de « réflexion sur les arts plastiques » vient de se créer, ou que tel ou tel « chargé de mission » vient d'être nommé aux affaires culturelles, il n'apparaît pas clairement que l'on prenne conscience du véritable génocide subi depuis des décennies par une des branches les plus prestigieuses de la création.

L'écrit débouche sur l'édition ou la presse, sur le théâtre ou le cinéme ; la musique sur le disque, la cassette, le film, le par quantité de subsides. Certes. tout écrivain, tout musicien tout architecte n'est pas assuré de vivre de sa création. Beaucoup trainent la patte, qui ne sont nes les plus dénnés de talent. Mais les trains existent qui pervent les véhiculer, à eux de les prendre au départ ou en marche. Bien entendu, ces différentes activités créatrices ont chacune ses difficultés spécifiques à l'intérieur de leurs marchés ou de leurs assistances. mais cela a du moins le mérite d'exister.

Seuls les peintres n'ont rien, ou presque. Taisons ce ridicule 1 % qui représentait, sauf erreur, voici quelque temps la somme honteuse de 200 millions de centimes, allouée au surplus par priorité — et c'est bien naturel en matière d'architecture - en majeure partie aux sculpteurs et aux mosaistes. Restent les achats de l'Etat dont j'ignore le volume, sans doute aussi ridicule. Sauf lorsqu'il s'agit d'acheter « le Tricheur » de Georges de la Tour ou le portrait de Malatesta par Piero della Francesca, tableaux admirables, dont je me réjouis — comme citoyen qu'ils soient entrès au Louvre.

Bref, les peintres sont morts ou, plus exactement, vivotent dans cette cabane pudique et dédaigneuse qu'on nomme « les plasticiens ».

Certes, quand un producteur investit 20 ou 30 millions de francs dans un film, il le revend par fractions de 20 F dans un cinéma ainsi que l'entrepreneur de spectacles ou l'éditeur de livres on de disques, tandis que les 10 000 F — par exemple que vaut un tableau sont demandés en une seule fois : le mois entier d'un salaire déjà élevé. Le livre, le disque, la pièce ou le film coûtent et rapportent, le tableau coûte et ne rapporte pas. Ici, on vend l'original, ailleurs des duplicata.

Il faut aussi remarquer que toutes les activités créatrices et artistiques sont à la fois mouvantes et sonores, à travers quoi l'époque se reconneit sans doute davantage que dans la peinture, immobile et silencieuse. Remarquez aussi que la peinture a perdu ce privilège, autrefois unique, de pouvoir fixer dura-blement un spectacle éphémère, d'où l'immense vogue de la photographie, qui agit plus vite,

« Aussi blen »? Voire, mais c'est une autre histoire. Il y a les expositions, dira-t-or Mais dans neuf lieux sur dix, on entre gratuitement, et, si l'on faisait payer, personne n'y entrerait plus.

Restent les musées. (Je les aime passionnément.) Formi dable et ignoble alibi. Car enfin. la gloire du Louvre, du Prado, de la Pinacothèque, du musée Beaubourg et prochainement du musée Picasso, de quoi est-elle faite sinon, avant tout, de la peinture? On vénère les taconcert ; l'architecture — ou ce bleaux — quand le fric les a qu'il en reste — s'exprime et se revêtus de prestige, — on plase vend dans toute l'industrie de la sur les peintres. Pas sur ceux construction; le cinéma a la des musées: bonjour monsieur sienne propre, le théâtre est aidé Rembrandt, mes respects monsieur Cézanne, mes hommages monsieur Picasso, mais merde à Van Gogh (un seul tableau vendu de son vivant), merde à Modigliani et Utrillo (qui troquaient leurs tableaux contre des verres de pinard) lorsqu'ils n'étaient pas encore reconnus, merde donc pour les Rembrandt ou les Cé-

zanne de demain. Veut-on que la merveilleuse peinture disparaisse parce qu'elle ne rapporte pas toujours et tout de suite de l'argent? Serait-elle un de ces « canards boiteux » que l'on jette pudiquement à la poubelle en versant un pleur de cro-codile ? La cuiture doit-elle être rentable ou suffit-il qu'elle existe en soi? Qu'on le dise alors! Et qu'on tranche la tête à tous les imbéciles obstinés qui continuent inlassablement à mettre de la couleur sur une toile, avec leur harens et leur content de poissant hareng et leur croîton de pain pour tout «standing»! Honte, honte à cette pseudo-

civilisation rongée par la bagnole, décomposée par le fric, pateau-geant dans ses machines à laver le linge ou la vaisselle, abrutie, décervaire par sa minable télévision !

Faites quelque chose, monsieur le ministre. Quoi ? Par exemple : prelever un petit pourcentage sur les ventes publiques de peinture (et uniquement de peinture), sur le commerce de la peinture (les marchands de tableaux, les gale-ries, les éditeurs et reproducteurs d'art, les fabricants de matériel et de couleurs (ines, etc.), sur les musée (de peinture) — ce qui doit représenter des sommes assez considérables — et redistribuer à la peinture (et uniquement à la peinture) ce pourcentage par des canaux à définir. Par exemple en-core serait-il absurbe — ou injuste — d'imaginer une forme quelcon-que de participation volontaire. d'imaginer une forme quelconque de participation volontaire, extrèmement modeste (de l'ordre du franc) des contribuables qui, en retour, recevraient, par tirages au sort, les œuvres des peintres qui auraient été aidés ? Recevoir, peut-être, en échange d'un ou deux francs, un futur Cézanne, n'est-ce point attirant ? La peinture jouée au tiercé, pourquoi pas ? Il y aurait sans doute beaucoup d'autres idées à creuser et à mettre au point dans une concertation générale, comprenant enfin des peintres et, bien sur, des gens d'imagination.

Ce sont là les réflexions d'un

Ce sont là les réflexions d'un peintre qui se réjouit de la victoire d'une gauche qu'il appelle de ses vœux et de ses votes depuis trente ans et qui espère que Jack Lang lui pardonnera son francparier.

#### LA VIE DE L'ESPRIT.

Volume 1 : La pensée.

Par Hannah Arendt. Traduit de l'américain par Lucienne Lotringer.



١

A vie de l'esprit Loconstitue le testament philosophique d'Hannah Arendt, achevé quelques jours avant sa mort, en décembre 1975.

On trouve dans ces ultima verba l'élaboration éthique de sa vision de l'histoire et du politique. Ici, en effet, la théoricienne du phénomène totalitaire s'interroge, à la lumière de la

philosophie classique, sur les racines de la "banalité du mal" qui s'est révélée à Nuremberg comme la figure du tragique politique.

Collection "Philosophie d'aujourd'hui" dirigée par Paul-Laurent Assoun.

puf

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

وعدا من الأصل

#### **EUROPE**

SERVE CONTROL TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Signal Dasse of the Control of the Section of the Control of the C

Relations of the control of the cont

poporties and a second

Service Committee of the Committee C

Company of the control of the contro

The second of th

2 3 Francis - 12 Control 100

LE MALADE

DE LA REINE

GARREL ATOM

A \*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

Barata and

1922 30 0

Make 1 to 1

रक्षरं स्टब्स्

36976 2 4 1s

Terre or -

A OFFICE IN

er an marri

MONTH (1877)

CONTRACTOR OF

をできる。 を表現である。

**建筑电影** 

TANTA TELEVISION OF THE SECOND OF THE SECOND

A SECTION AND ADDRESS.

i e المناه المحارضي

Promise to the second

secular in ENERGY OF THE T-L

7809-144

22 80 2 المناه المعارو

400 B

- 100 m

riggs\$r a r

1. Sec. 20.

المناسبين والمناز

12.00

.-- 2 - -

٠

Se 16 15 -

ا يايا 

TO SEE SEE

العاد القديدي الإيوا

医医线点 1 -「<del>実際職</del>力」をおけれることがあり in gravita control

Water of ALC: LOS

. #\*+#. -- •.

الاستان فيوروها 2-2000

18 March 18

40.4

13.3

Contraction of the

DANIEL TEMPLY

pardus de review

at the service of the

#### Pologne

#### Le secrétaire général des syndicats hongrois se déclare prêt à négocier avec Solidarité

Dans ces conditions, la lettre de M. Gaspar à M. Walese est un indice supplémentaire d'un début d'évolution des esprits à l'Est vers une prise en compte plus réaliste de l'existence de Solidarité. Elle avait été précédée par l'idée lancée, la semaine dernière, à la télévision par M. Olszowski, d'un accord politique entre le parti, l'Eglise et Solidarité ; et par l'interview accordée à Stern relativement modérée de M. Zamiatine, qui s'est pardé de condamner Solidarité en bloc (le Monde du 2 octobre).

#### Quatre candidats

En attendant la sixième loumée de la seconde phase du congrès de Gdansk a été marquée par les déclarations électorales des quatre candidats briquant la présidence du syndicat. Le vote devrait avoir lieu ce vendredi. Le succès

de M. Walesa ne fait pas de doute. mais l'unanimité avec laquelle ses « manque de modestie = a d'autant plus valeur d'avertissement que ces critiques an tété favorablement accueilies par les délégués.

M. Walesa a surtout tenu à mettre en garde les militants contre la confiance excessive dans la force du syndicat, et une sous-estimation des combat sera dur et les chances de victoire sont véritablement minimes », a-t-il dit, en insistant sur le fait au'entre les trois structures existantes qu'il faut maintenir : « l'autoouvriers). le syndicat et le pouvoir ». Les trois autres candidats -MM. Jurczyk, le président de Szczecin, M. Rulewski, président de Bydgoszcz, et M. Gwiazda, membre du présidium de Gdansk, - ont mis l'accent sur la nécessité pour Soli-

que pas doit être raisonné, mais le suis partisan de continuer dans la céder -, a déclaré M. Jurczyk, dont

« Le pouvoir ne cède que sous la pression et nous n'avons jusqu'à sion e. a renchéri M. Gwiazda Quant à M. Rulewski (\* ie syndicat doit être un marteau brandi sur la tête du gouvernement -), il a fait sensation en abordant sans aucun détour des relations avec l'U.R.S.S. - Notre plus grande faute, a-t-li dit, est d'avoir Cela a provoqué une censure que je propose de rejeter car il n'est de toute manière pes possible de connaître tous les paramètres qui déterminent l'attitude de l'impérie lisme soviétique. -

Faisant ensuite référence au droit reconnu par les accords d'Helsinki à tous les pays qui en sont signataires d'adhérer à une alliance milltaire et de la quitter librement M. Rulewski a enchaîné : « Les pro blèmes syndicaux dolvent être considérés sous tous leurs aspects. Nous devons en voir les aspects de politique étrangère et personne ne peut délégué lui faisait remarquer qu'il parlait beaucoup plus de l'U.R.S.S. que du syndicat, M. Rulewski a répondu : • Il y a beaucoup d'obstacle devant notre syndicat, et notammen l'Union soviétique. Comment alors ne pas en parier ? - La réplique a beaucoup fait rire.

BERNARD GUETTA.

#### AJOURNEMENT DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE POLONAISE PRIVÉE

Aux termes de l'accord sur le rééchelonnement de la dette polonaise privée intervenu, le 30 septembre à Vienne, 95 % des 2,4 milliards de dollars arrivés à échéance en 1981 serout rem-boursables en sept ans, avec qua-tre années de rémission. Les 5 % restants seront payables en 1982. taux d'intérêt 1.75 % au-dessus du taux inter-bançaire londonien. Pendant la période de gràce, jusqu'à la fin de 1985, seul l'intérêt de la dette serz verse.

2 sature et agravament de quarante ns, ont avoué leurs activités de remselgnement. Il s'agit d'un officier des services secrets formé à Moscou et à Berlin-serz verse.

période de grâce, jusqu'à la fin de 1985, seul l'intérêt de la dette sera versé.
L'accord a été conclu après trois jours de discussion entre les représentants des quatre cent soixante b a n q u e s occidentales créancières et ceux du gouvernement polonais. Il constitue, selon le communiqué, a un pas important dans le rétablissement d'un climat de confiance ».

(AFP., U.P.I.)

Il s'agit d'un officier des services secrets formé à Moscou et à Berlin-Est et de sa femme, qui avait été engagée par le M.F.S. Peu de temps après leur mariage, en 1974, les deux agents em avaient contracté un second sons des noms d'emprunt, au Danemark, avant d'être envoyés en 1975 dans la région où ils devient opérer. Ils avaient à plusients important des confiance ».

(AFP., U.P.I.)

#### R.F.A.

#### L'espion Gunter Guillaume a été renvoyé en Allemagne de l'Est

Bonn. — L'espion est-allemand Gunter Guillaume est de retour dans son pays. Il a traverse la frontière interallemande jeudi, à 20 heures, au poste de Herleshau-sen. Jusqu'au dernier moment, le sort de l'a espion du chanceller » a donné lieu à des manœuvres com-plexes. Depuis le début de la semaine, Guillaume, qui souffre d'une grave maladie renale, se trouvait dans une clinique de Bonn, naturellement assiègée par de nombreux journalistes et opé-rateurs de la télévision. Quand, à 16 h. 40. ceux-ci virent un hélicoptère atterrir sur le gazon de la clinique, ils se précipitérent tous dans cette direction. Cela permit à la police d'installer l'es-pion dans une camionnette qui quitta les lieux sans attirer la

C'est dans un autre hélicoptère que Guillaume fut transporté jus-qu'aux abords de la frontière est-allemande. Tout était prêt pour le

S'il existe un titre d'espion-modèle,

Gunter Guillaume y a certainement

droit. Non pas que ses exploits

solent, en fin de compte, compa-

rables à ceux des vrais « grands »

du métler, comme Richard Sorge qui

connut les plans de l'offensive hitlé-

rienne contre l'U.R.S.S., ou Klaus

Fuchs qui communiqua aux Sovié-tiques à la fin de la guerre une

bonne partie des secrets de la

bombe atomique. Mais Guillaume

peut s'enorgueillir d'avoir changé le

cours de l'histoire politique en R.F.A.

conselliers personnels du chancelier

Brandt, l'espion est pour une bonne

part responsable de sa démission.

en 1974, et de l'arrivée au pouvoit

DEUX ESPIONS

D'EUROPE DE L'EST

ARRÉTÉS EN SUISSE

du K.G.R. et une espionne du M.F.S

à l'aéroport de Zurich-Kloten, d'où

De notre correspondant recevoir. La voiture dans laquelle

recevoir. La voiture dans laquelle il se trouvait franchit les controlles sens être arrètée. Un peu plus loin, elle était attendue, semble-t-il, par l'avocat est-allemand Wolfgang Vogel, qui est spécialisé dans l'organisation des échanges de prisonniers entre les deux Allemagnes. Des jeudi soir, Guillemagnes deux en tre les deux soir.

Allemagnes. Dès jeudi soir. Guillaume a donc pu retrouver son
èpouse Christel, qui avait déjà été
libérée en mars.
En principe. Guillaume doit
trouver aussi, à Berlin-Est, un
compte bancaire bien garni.
Depuis son arrestation, en 1974,
il a vu s'accumuler son traitement
de capitaine de l'armée. Et il peut
compter sur des honneurs officiels,
la R.D.A. ne craignant pas de
fêter publiquement ses espions,
considérés comme des a héros du
peuple » peuple ». Le silence officiel est encore maintenu sur les autres aspects

de cet échange de prisonniers. A Bonn, on admet toutefois que la libération de Guillaume a déclerché le mécanisme par lequel la R.D.A. devrait rendre la liberté à une trentaine d'hommes et de femmes parmi lesquels se trouve-raient aussi des agents occiden-taux Enfin, il reste à voir quand et combien de citoyens est-allemands combien de citoyens est-allemands vont pouvoir quitter la R.D.A. pour rejoindre leur famille en R.F.A. après que Bonn aura payé des « rançons » substantielles.

Les rumeurs les plus récentes suggèrent toutefois que l'envergure de l'opération pourrait être quelque peu réduite. L'Afrique du Sud aurait définitivement refusé de rendre la liberté à l'officier du K.G.B. qu'elle détient. Quant au gouvernement français, dit - on à Bonn, il aurait hésité à libérer le général Zorn, arrêté l'an dernier en flagrant dé l'it d'espionnage dans le nord de la France.

JEAN WETZ.

#### darité de se montrer plus ferme dans La lettre de M. Gaspar

Dans sa lettre à M. Walesa, M. Sandor Gaspar écrit notamment :

« Notre opinion publique, les

« Notre opinion publique, les syndicalistes hongrois, attendalent votre congrès avec un intérêt particulièr. Je dois vous dire avec sincèrité que nous avons été trompés dans notre attente. Les syndicalistes hongrois ont été indignés et surpris par l'appel de votre congrès « à tous les travailleurs de l'Europe de l'Est » dans lequel on appelle « à la création de syndicals libres » et à imiter l'exemple polonais. Nous considérons cet appel comme une ingérence dans les affaires intérieures de notre

appel comme une ingérence dans les affaires intérieures de notre pays et le rejetons. Il rend impossible notre participation à la seconde partie du congrès.

y Il résulte de nos principes politiques, et nous considérons donc comme nature! — et cela est aussi renforcé par la pratique du mouvement ouvrier international que le siesse querière de chaque monvement ouvrier internations

que la classe ouvrière de chaque
pays, son mouvement syndical,
agissent selon les traditions historiques et la singularité du pays.

» Nous considérons cela comme naturel et nous entendons que conseils sur la manière dont doi-vent travailler nos syndicats et dans quel cadre ils doivent le faire (...).

ben tant que mouvement syndical de type nouveau, nous profitons de toutes les expériences de valeur, car nons sommes responsables aussi bien devant la classe ouvrière hongroise que devant le mouvement o u v r i e r international. Les syndicais hongrois ont donc des relations systématiques et fructuenses avec tous les syndicats européens et de nombreux autres. Nous en tirons le bénéfice qu'il convient aux véritables intérêts des travailleurs et à l'amélioration de notre activité. Mais ce que vous nous proposez est inadmissible. Nous ne cachons pas que nous sommes surpris par le courage et l'assurance avec lesquels — après une année d'existence! — vons donnez des conseils aux travailleurs des pays socialistes. (...) » En tant que mouvement syn-

» Je dols donc dire qu'à votre congrès a été présentée — que vous le rouliez ou non — une plate-forme antisocialiste et anti-soviétique. Nous ne sommes pas de la contraction pour la réal prosoviétique. Nous ne sommes pas des partenaires pour un tel pro-gramme. Il est prouvé par l'his-toire que celui qui traite sérieu-sement sa mission ne peut re-présenter la classe ouvrière sur la base d'une plate-forme anti-socialiste parce que cette voie ne conduit nulle part.

» Cher monsieur Walesa, nous sommes prêts à tout moment à débattre et à discuter du rôle et de la mission des syndicats dans l'esprit des obligations internationales et de l'amitié traditionnelle polono-hongroise. (\_)

#### La réponse de M. Walesa

Dans sa réponse, M. Walesa déplore l'absence de M. Gaspar et écrit notamment : « Je pense que si vous participles à notre que sa vous partamez a notre congrès vous seriez convaincu que les informations publices sur notre syndicat par les médias de certains pays ne correspondent pas à la réalité. Vous seriez convaincu avant tout que Solidaconvaincu avant tout que Solida-rité est un syndicat de travail-leurs né d'une révolte contre l'in-justice, contre les violations de la loi et contre les mensonges. Vous verriez que notre syndicat sert les intérêts des travailleurs et que c'est là le principe de toutes nos activités pour le renouveau de la République.

 Nous sommes conscients que a Nous sommes conscients que notre route est difficile, et qu'il y aura peut-être plusieurs malentendus. Nous pensons qu'il faut s'en expliquer avec patience. Notre syndicat a engagé le combat pour la cause des travailleurs, pour leur influence dans la vie du peus peus que personne ne décide. pays, pour que personne ne décide à notre place.

» Nous ne méconnaissons, nous ne menacons personne, nous n'avons ni tanks ni fusées. Le principe qui nous guide est l'idé de fraternité entre tous les tra-vailleurs de Pologne et du monde

#### Un modèle de patience

Après s'être - enfui - de R.D.A., vérance exceptionnelle, allait mettre les époux Guillaume s'étalent instal- cacité des services de sécurité. lés à Francfort au printemps de 1956 Depuis plusieurs années, ceux-ci et y avalent ouvert un petit bureau savaient que Berlin-Est était renseide dactylographie. Dès l'année sui- gné par un espion dont on connais vante, Guillaume devint membre du sait seulement l'initiale : « G », mals parti social-démocrate, dont il allait qui devait être un membre actif des gravir rapidement les échelons, syndicats comme du S.P.D. Guillaume L'espion est-allemand fut pour le n'en passa pas moins à travers S.P.D. un militant exemplaire, mettant ses indéniables talents de journaliste et de photographe à la dis- de 1974. Deux semaines plus tard, position du parti. Son épouse, Chris- le chanceller Brandt, cédant à des tel, parvint, de son côté, à obtenir pressions de son propre parti, décide la province, puis un travail de politique . de l'affaire qui secoualit secrétaire au siège du gouvernement de Wiesbaden.

Sept ans plus tard, Guillaume était rale. secrétaire de l'organisation du parti à Francfort. En 1965, il était sur la de Düsseldorf condamna Guillaume liste des candidats du S.P.D. pour à treize ans de prison et sa femme, les élections générales. Il fut ensuite chargé d'assurer les relations entre le chancelier, les syndicats et le des rumeurs d'un « marchandage » groupe parlementaire du S.P.D., avant d'atteindre son objectif final : conseil-

Cette réussits, dus à une persé-

Il ne fut démasqué qu'au printemps la R.F.A. en remettant sa démission au président de la République fédé-

Le 15 décembre 1975, le tribungi ration de cette demière, en mars, entre Bonn et Barlin-Est grâce auque Guillaume pourrait être libéré n'avaient cessé de circuler.

#### Norvège

Dans son gouvernement minoritaire conservateur

#### M. Willoch confie les affaires étrangères à un partisan de l'alliance atlantique et de la C.E.E.

De notre correspondant

Oslo. — M. Kaare Willoch, dont le parti conservateur a été le grand vainqueur des élections législatives des 13 et 14 septembre, a formé jeudi 1= octobre un gouvernement minoritaire homogène quatre sièges des cent cinquante-cinq du Par le ment, devra cond du Farrement, nevra gouverner en s'appuyant alterna-tivement, selon les sujets de discussion, sur les partis non socialistes et sur les travailistes, qu'il remplace au pouvoir.

qu'il remplace au pouvoir.

Les affaires étrangères sont confiées à M. Svenn Stray, député depuis 1958, qui fut vice-président du Storting de 1973 à 1974 et dirigea le groupe parlementaire de 1965 à 1510. Membre de l'exécutif du parti depuis 1958, il a insisté pour obtenir le portefeuille des relations extérieures.

Juriste de formation, M. Stray représente le conservatisme norvegler tel qu'il était avant sa poussée électorale amorcée il y a cinq ans. Il est de ceux qui ne renoncent au libéralisme classique dans aucum domaine. En politique étrangère, il se situe à l'extrême droite de son parti. Pour lui, la coopération atlantique doit être le fondement de toute l'activité diplomatique norvégienne, et il préconise une coopération plus étroite avec les pays d'Europe occidentale. Il est l'un des rares hommes politiques norvégiens à avoir continué à proclamer, sprès le référendum négatif sur l'adhésion au Marché co m m un en 1972, ses opinions favorables à une entrée de la Norvège dans la C.E.E. Sur d'autres sujets, comme le dialogue Juriste de formation, M. Stray Nord-Sud, ses points de vue sont mal connus, mais ce genre de prohlèmes ne saurait avoir la priorité dans son esprit. Il mènera sans doute une politique differentes par concernation de la constant de l nera sans doute une pontique étrangère très conservatrice, qui donnera une place importante aux considérations d'intérêt éco-nomique, ce qui n'était pas la tradition de ses prédécesseurs sociaux-démocrates.

Deux des seize membres du gouvernement n'ont jameis participé à la vie politique. L'industrie a été confiée à M. Lens Halvard Bratz, président de la fédération de l'industrie norvégienne; le nouveau ministre de l'énergie et du péticle M. Millema Hangie et du pétrole. M. Vidkunn Hve-ding, ancien directeur de l'Electricité hydraulique, est connu pour sa ligne dure à l'égard des écologistes, qui veulent sauvegar-der les ressources fluviales qui n'ont pas encore été touchées par les constructions de centrales.

CATHRINE LOCHSTOER.

#### Création à Prague d'un « comité préparatoire à la fondation de syndicats libres >

Un a comitté préparatoire à la fondation de syndicats libres » en Tchécoslovaquie a été institué à Prague fin septembre. apprenons-nous de bonne source, afin a de défendre les intérêts et les exigences réelles des travailleurs ». Dans a la situation difficile actuelle », ses fondateurs, qui souhaitent rester anonymes pour l'instant, vont tout d'abord a rechercher et utiliser les moyens légauz inexplorés afin d'améliorer la situation des travailleurs », notamment en se servant des possibilités offertes par les syndicats existants afin de tenter de a réformer dans le sens du renouveau leurs tâches et estimatines démocratiques ». le sens du renouveau leurs táches et principes démocratiques ».

#### Le désir de collaborer avec Solidarité

Si ces tentatives devalent rester sans effet, des syndicats libres seraient créés. Il est demandé à tous les travailleurs de rechercher sous les travailleurs de rechercher sour leur lieu de travail « les moyens d'améliorer la situation et de rechercher la voie pour une information objective ». Les fondateurs se réclament des tra-ditions du mouvement syndical progressiate international et plus progressiste international et plus particulièrement des expériences nouvelles faites par le syndicat polonais Solidarité avec lequel ils souhaitent collaborer. Ils demandent l'a golda maggia de Paggari dent l'a aide morale et l'appui de toute organisation syndicale démocratique», bien qu'ils soient

Les fondateurs de ce comité ont adressé un message au premier congrès de Solidarité. Ils déclarent notamment : « Nous savons fort bien que votre mouvement constitue la voie la plus efficace pour lutter contre un système bureaucratique figé et pour faire aboutir les véritables revendications des travailleurs, de nous tous ; et aussi pour instaurer une autogestion démocratique dans la production et progressivement dans toute la société. » — A M B.

#### Yougoslavie

• LE COMITE CENTRAL DE LA LIGUE DES COMMUNIS-TES a élu de ux nouveaux membres de la présidence col-légiale. M. Dusan Alimpitch, président de la Ligue de Volvidine, va représenter cette province autonome à la place de M. Stevan Doroniski, disparu en août dernier. M. Dragoslav Markovitch, president du Parlement yougoslave, va représenter la Serbie à la place de M. Stambolitch, qui déjà membre de la présidence de la République, a demande à être déchargé de ses fonc-tions de membre de la prési-dence de la Ligue des communistes. — (A.F.P.)



chèque bancaire Profession

Adresse ... ☐ chèque postal (3 volets) mandat Code postal

A retourner, accompagné de votre réglement à la RECHERCHE - 57, rue de Seine, 75006 Paris Abonnement Belgique: Soumillion S.P.R.L. avenue Massenet 28 - 1190 Bruxelles

Espagne

#### DEUX POLICIERS SONT LAISSÉS EN LIBERTE

(De notre correspondant.) Madrid. — Deux policiers ont été inculpés, le jeudi 1<sup>st</sup> octobre, de tortures sur la personne de José Arregui, militant de l'ETA, mort en prison le 13 févier, sprès avoir été interrogé pendent neuf jours à la direction de la sécurité, à Madrid.
On indique de source informée

sécurité, à Madrid.
On indique de source informée que les deux policiers, MM. Juan Antonio Gil et Julian Marin, ont été laissés en libertés. Ils avaient été arrêtés puls relâches après la mort d'Arregui, de même que trois autres policiers contre lesquels aucune charge n'a été retenue. Le magistrat a criemné un supplément d'encontre lesquels audune charge
n'a été retenue. Le magistrat
a ordonné un supplément d'enquête sur les responsabilités
que pourraient avoir dans l'affaire quatre médecins attachés
aux services de police. L'autopsie
avait conclu que M. Arregui était
mort de pneumonie, mais avait
révélé que le cadavre portait des
hrûlures aux deux pieds ainsi
que des hématomes. L'affaire
avait fait grand bruit, survenant peu après l'assassinat par
l'ETA de l'ingénieur en chef de
la centrale nucléaire de Lemoniz,
près de Bilbao. Elle avait retourné en faveur de l'organisation séparatiste le courant hostille à la violence qui se
manifestait au Pays basque. La
mort d'Arregui a va ait a u s si
contribué à créer l'atmosphère
agitée qui avait précédé la tentative de conp d'Etat du 23 février. L'arrestation des chup
policiers avait déclenché en effet
une vague de protestations au
sein de la police et provoqué la
démission de plusieurs hauts
fonctionaires. — (Intérin.)

Atelier de poterie accueille en groupe les amateurs de 3 à 83 ans RUE LACEPEDE, PARIS-5-Siephon, (ic soir): 707-85-61

#### Grande-Bretagne

## Le parti travailliste ne s'est pas doté

De notre envoyé spécial

Brighton. — La quatre - ving-tième conférence annuelle des tra-vaillistes, qui s'achève ce vendredi 2 octobre, n'a pas échappé à la confusion qui avait marqué les précédentes. Pourtant, après plu-sieurs mois de conflit entre MM. Healey et Benn pour le poste de leader adjoint, les modérés se cont affirmés. Ils ont retrouvé courage, après la courte victoire de M. Healey, et sont passés avec succès à la contre-attaque contre les partisans de M. Benn. L'auto-rité de M. Foot, le chef de l'oppo-sition travailliste, « gauchiste » re-penti, en sort renforcée, même si l'unité du parti est loin d'être restsurée.

restaurée.

La gauche a subi un net échec aux élections du comité exécutif national en perdant cinq slèges au profit du centre droit, et n'a guère en plus de succès dans la définition de la politique du Labout. Si une majorité s'est prononcée en faveur du désarmement nucléaire unilatéral elle n'a pas été assez forte pour que cette clause en tre automatiquement dans le programme du parti. Les jusqu'au-boutistes, qu'i demandaient le retrait de la Grande-Bretagne de l'OTAN, ont été battus. Sur l'Irlande du Nord, la position modèrée l'a emporté. Sans doute, le congrès s'est-il prononcé, jeudi, à une écrasante majorité (6 213 000 mandais contre 782 000), pour le retrait inconditionnel du Marché commun et la définition avec l'Europe de nouveaux Hens. indépendamment du traité de Rome, mais l'hostilité à la construction européenne est la chose la mieux partagée dans la droite et la gauche travaillistes.

La gauche n'a pas non plus reussi à faire sdopter un amendement aux statuts du parti visant — contre l'avis de M. Foot — à donner au comité exécutif national le dernier mot dans la

LA FIN DU CONGRÈS DE BRIGHTON

## d'un programme de gouvernement crédible

rédaction du manifeste électoral.
Les délégués ont voté deux fois sur ce sujet. La première, ils ont accordé une faible majorité à la motion, mais la deuxième, le syndicat des employés du commerce a changé de position et assuré avec ses quaire cent mille mandats la défaite de la réforme. Une victoire de la gauche aurait constitué un camouflet pour le groupe parlementaire et vraisemblablement provoqué de nouveau départs vers les sociaux-démocrates.

De pius, les modérés comptent profiter des divisions apparues au sein de la gauche après que plusieurs députés enrent refusé leur voix à M. Benn dans le vote décisif pour le poste de leader adjoint. M. Foot ne cache pas qu'il compte lier le chef de file de la gauche à la responsabilité collective de la direction en lui offrant un poste dans le cahinet fantôme et tenter ainsi de le séparer de ses partisans les plus militants, qui restent largement majoritaires dans les organisation de base.

Le congrès est donc loin d'avoir rétabil l'harmonie et il n'a pas doté les travallistes d'un programme de gouvernement crédible. M. Foot n'aura pas trop des trois ans qui restent en principe jusqu'aux élections générales pour y parvenir. y parvenir.

#### **Afghanistas**

#### POUR L'AGENCE TASS LE REPORTAGE DIFFUSÉ SUR TF 1 EST « TENDANCIEUX »

(De notre correspondant.)

Moscou. — L'agence Tass a accuse, jeudi 1 octobre. TF 1 d'avoir présenté une émission a anti-aighane, antisoviétique, provocatrice et tendancieuse s en programment pour «Les mer-credis de l'information » un film à sensation » réalisé secrète-ment en Afghanistan (le Monde ment en Afghanistan (le Monae du 2 octobre). Tass s'étonne que les journalistes soient entrès dans le pays « par l'entrée de service » quand il existe « des voies nor-males et des moyens dont se sont servis plus d'une dizaine de cor-respondants occidentaux ».

L'agence officielle soviétique ne comprend pas non plus pourquoi les cameramen de TF 1 ont eu besoin de filmer pendant la nuit alors qu'ils pouvaient montrer au grand jour a le travail et la vie pacifique des Afghans » ainsi que « les traces des excès mons-trueux perpétrés par les bandes contre - révolutionnaires », ni pourquoi ils se sont cachés dans un pigeonnier pour filmer des hélicoptères soviétiques.

Pour Tass — qui ignore sans doute que seuls les journalistes favorables au nouveau régime peuvent entrer en Afghanistan — les reporters de TF 1 sont vegouvernement cré-tir aura pas trop des i restent en principe ctions générales pour DANIEL VERNET. — les répoiters de l'il sont ve-nus pour filmer « tout ce que les ennemis de l'Afghanistan révolutionnaire leur ont suggéré » et pour observer « la réalité afghane » à travers « un miroir déformant ». — T. F.

#### Chine

#### L'auteur d'un témoignage sur les camps de travail serait jugé prochainement

De notre correspondant

Pékin. — Les autorités chi-noises, apprend-on de bonne source, prépareraient un procès public contre le dissident Liu Ging, dont le témoignage sur le système pénitentiaire en Républi-cus prophère est arrivé récemque populaire est arrivé récem-ment en Occident (le Monde du 18 septembre). Un tel procès, s'il a lieu, serait le premier organisé à Pékin depuis la condamnation à resin depuis la condamnation à quinze ans de prison, en octobre 1979, de M. Wei Jingsheng, le plus célèbre des dissidents, et celle, quelques semaines plus tard, d'une autre contestataire très connue, Mile Fu Yuehua.

Mile Fu Yuehua.

La compuration devant un tribunal de M. Liu Quing, en détention sans jugement depuis près de deux ans, serait la réaction du gouvernement de Pékin à la diffusion aux États-Unis et en Europe occidentale de son manuscrit sur un camp de rééducation par le travail. Elle risque de valoir à l'intéressé une peine nettement plus lourde que celle qu'il subit, et qui, en principe.

— mais le pouvoir de la sécurité publique est discrétionnaire, — devait durer trois ans.

La publication du document de M. Liu Qing, qui fut pendant « le printemps de Pékin » (1978-1979) l'animateur de la revue 1979) l'animateur de la revue parallèle la Tribune du 5 aoril, a profondèment irrité les autorités, qui ont adressé un avertissement au correspondant à Pékin du Washington Post, M. Weisskopf. Dans le courant de l'été, les responsables du département de l'information du ministère des affaires étrangères avaient mis en garde les correspondants en poste à Pékin contre toute publicité accordée aux activités des dissidents. paragu

14. 14. 14. 14. 2.4<del>.5</del>1

---

. . - . . . .

वेश कार्य के and the second s

Tangaga (Tangaga) ana katangga 10 140

₹

رتهاني المحارب

ر میدور <u>دی</u> در ۲٫۵

gerouvelle ; citting

per me seems a con

5 2 B 5 P ( B 1 ) = -

On apprend, d'autre part, qu'un peintre indépendant du Sichuan, Xue Mingde, a été récemment arrêté et condamné à trois ans de rééducation par le travail. Xue Mingde avait participé à une exposition des peintres non officiels à Pékin au début de 1980. Il avait ensuite aménagé dans son domicile à Chengdu, la capitale du Sichuan, un petit musée de ses œuvres qu'il faisait visiter.

MANUEL LUCBERT.

## SIBÉRIE CHINE MONGOLIE

PAR LE TRANSSIBÉRIEN

20 ANS D'EXPÉRIENCE - RÉFÉRENCES EXCEPT. PRIX GARANTIS

ADHÉREZ ET VOYAGEZ « ASSOCIATION »

VOYAGES FT CULTURE 54, Haie Vigné, 14000 CAEN - 16 (31) 86-44-01

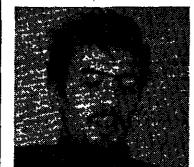

s. assillon, détenu depuis neu ans à Kénitra avec 114 prisonnien politique. Son crime : « Penser », comme le dit Amnesty International qui récisme sa libération

encadrement parallèle à la 1º année ou classe preparatoire 6 centres : Quartier latin, Neullity, Nation, Créteil, Orsay, Châtenay CEPES 57, rue Ch.-Lattitie, 92 Neutilly, 722.94.94745.99.19

(Publicité) \*

## Appel pour la libération de Sion Assidon

MATHÉMATICIEN MAROCAIN

Sion ASSIDON, trente-trois ans, mathématicien marocain, arrêté en 1972, a été condamné à quinze ans de détention. De nombreuses organisations nationales, nternationales, de très nombreuses personnalités ont déjà dénoncé l'iniquité de cette condamnation : il est emprisonné depuis neur ans pour ses opinions siques, avec neur détenus condamnés comme lui su procés de Casabianes d'août 1973 et avec des dizaines d'autres prisonniers politiques.

Alors qu'il est hospitalisé à Rabat en octobre 1979 pour un ulcère duodénal et pour les séquelles des tortures qu'il a subles, il camarades. L'un d'eux, Bahal JBIHA, meurt lors de cette tentative. Sion ASSIDON, repris, est condamné à trois ans de prison suppl Par cet acte, par l'activité intellectuelle qu'il a poursulvie malgré les mauvaises conditions de détention, il a montré sa volonté de soustraire sa vie à ret lenie de la prison. S'il purge sa peine, il en sortira à quarante-deux ans.

Au nom du simple droit de vivre, su nom du respect des droits de l'homme et de la liberté d'opinion, nous soussignés, demandons la libération de ASSIDON.

Cet appel a déjà recueilli plus de 1500 signatures déposées à l'Ambassade du Marco à Paris par Mª M. Zavrisn, de la Fédération internationale des droits de l'homme. Parmi les signataires figurent les personnalités suivantes (\*) :

(\*) Les personnalités françaises ont signé avant le 10 mai 1981.

AGRET R., ligue Justice-Prison; AMICE Y., prof. univ. Paris VII;
AMIN S., économiste; AMIN I., enseignante; AEON B., prof. Collège de
France; ASTRE L., secrét. nat. de la FE.N.; AURIN J.-P., prof. univ.
Paris IX; AURINGHE G., svocat, président de l'Action des chrétiens
pour l'abolition de la toriure (ACAT.), membre du Mouvement international des Juristes carboliques; AZENCOTT R., prof. univ. Paris VII;
BALIBAR E., maître assist.; BAE F., prof. univ. de Caen; BARDOS Cl.,
prof. univ. Paris XIII; BARTS J.-M., prof. univ. de Provence; BEART
G., chanteur; BEAUVILLARD M., avocate; de BERUVOIR S., écrivain;
BEDEL A. et J., journalistes; BEGOT A. et J., écrivains; ERIGHESDER
prof. et écrivain; BELERNOIT P., C.N.B.S.; BERLMONT Ch., chastes;
BERQUE J., prof. au Collège de France; BENETTI C., prof. univ. de
Paris X; BERNAT P., prof. univ. Politers; BERTIN L., biologiste;
BETTELHEIM Ch., prof. E.H.E.S.; BESHIER A., prof. univ. de
Paris X; BENNAT P., prof. univ. Provence; BIENVENU R.,
médecin; ELONDEL D., prof. univ. Provence; BIENVENU R.,
escrétaire
confédéral F.O.; de la BOLLARDIERE, général (ER.); BOLLINGER J.,
charch. ing. INBA; BOMBARD A., biologiste; BOREL F., prof. univ. Provence; BREUGNOT M., inspecteur impôts; BREUNEUR J., prof. univ. Provence; BREUGNOT M., inspecteur impôts; BREUNEUR J., prof. univ. de
Provence; BROCHEUX M., prof. E.H.E.S.; ERCOEDERS Ch., F.O.;
BEOUE M., prof. univ. Paris VII; BRUHAT J., historian; de BURE G.,
journaliste; CABRAL T., poèts; CARDONNEL J., dominicain; CARTAN
H., prof. univ., académie des sciences; CLABTERERU J.-P., F.O.; CASALIB G., théologien; CHACUN J., prof. univ. Amiens; CHAIX Y., ex
médecin-chef C.H. vensallies; CEALLAND G., écrivain; CHENTIER Ph.,
direct. de rech. INBA; CHATAGNER J., prof. univ.; CHEVALLEY G., prof.
univ.; CHOQUET G., académie des sciences; CLANCIER G.-E., écrivain;
CLEMENT C., écrivain-journ.; CLEVENOT M., écrivain; COHEN E.,
DANA-FICARD T., prof. univ. Nice; DAVEZIES R.; DEBRAY R.,

prof. univ. Grenoble; de CONTENBON E., direct. rech. UNES.; COT J.-P., député;

DANA-FICARD T., prof. univ. Nice; DAVEZIES R.; DESBAY R., écrivain; DELACHE S., prof. Univ. Provence; DELORME Ch., prêtre; DEUSTOE N., prof. univ. Amlene; DIEUDONNE J.; académie des sciences; DOLBERAULT P., prof. univ. Paris VI; DOLLE S. DREVETE E., ing. INRA; DREYFUS-BEBAC C., INSERM, direct. rech.; DENFFUS-SEE G., écrivain; DUHABCOURT P., membre du S.N. du SNESEN; DUMAS M.-C., prof. univ. Paris VII; DURARCO C., journaliste; ELLEINSTEIN J., prof. EDBS; ESTRER C., journaliste; FAGET H., comédienne; FARDOUX G., prof. univ. Provence; FAUCONNEAU G., direct. de rech. INRA, FAYE J.-P., écrivain; de FELICE J.-J., avocat; FILMONTA --M., prof. EDBS; ESTRER C., journaliste; FAGET H., comédienne; FARDOUX G., prof. univ. Provence; FAUCONNEAU G., direct. de rech. INRA, FAYE J.-P., écrivain; de FELICE J.-J., avocat; FILMONTA --M., prof. caniv. Grenoble; POUCAULT M., prof. de Prance; FREMMON Y., écrivain; FRIEDMAN M., journaliste; GALLOT S., prof. univ. Savoie-Chambéry; GARNIER-EUZHOU C. L., archit., GASDOS-TOROK M., INNERAM, direct. de rech. retrattée; GAUDEMEE P.-I., prétre catholique; GAUVIN CL., prof. univ. Paris IX; GAYOSO J., prof. univ. Bordeaux; GENSOUS P., secrét. de la O.G.T.; GERMAIN-ROBIN P., journaliste; GEZE F., économiste; GILLET A., prof. univ. Provence; GODARD J., prêtre; GRIMARD M., secrét. gl de l'association Extagne; GE U SA J., écrivain; GULETARM P., pepchanaliste; GUERDOUX J., prof. univ. Paris; GUIUHARDET A., prof. univ. Paris; HALEWAGES J.-J., avocat Mulhouse; HALEWAGES P., prof. univ. Paris; GUIUHARDET A., prof. univ. Paris; HALEWAGES J.-J., avocat Mulhouse; HALEWAGES P., prof. univ. Paris; GUIUHARDET A., prof. univ. Nice; HOURDING G., journaliste; JONESCO E., Académie trançaise; ISSARTEI M., cinéaste; JURNS J., metteur en scène; JACQUES A., direct. de rech. ; JACQUES A. direct. de rech. ; JALRE P., économiste; JARRE J.-M., mualcien; JRANSON A., préd. du C.M. P., journaliste; LANGOU; J.-L., prof. univ. Paris XI; LAGOUTURE

CEPREMAP; LONSDALE M., comédien; LORIOD Y., Prof.; LOUBIERE
Jeannine, enseignante; LUEGAT F., prof. univ. Paris XI.

MAGNY C., chanteuse; MAIRE J., région parisienne F.O.; MAIGRANGE B., prof. universit. Grenoble; MANCERON C., historien;
MANUEL D., comédien; MARQUES G., écrivain; MARTINEAU Ch.,
prof. univ. Nice; MARTINET A., avocat; MARTINET G., député Parlement suropéen; MASINI J., prof. IEDES; MASSIAH G., économiste;
MATHIEU J.-P., prof. univ.; MAYER D., président de la Filde;
MATHIEU J.-P., prof. univ.; MAYER D., président de la Filde;
MEDINA Alberto, prof. univ. Savoie-Chambery; MEMMI A., prof., écrivain; MENDIS-FRANCE M., prof. univ. Bordeaux; MEYER Y., prof.
Ecole polytechnique; MIGCHEL A. C.N.R.S., sociologue; MIGUEL, A.,
écrivain; MIGUEL C., pelutre; MILLIEZ P., prof. médeclus; MINKOWSKI A., prof. médecine; MISTRAL J., CEPREMAP; MOUNOT P.,
écrivain; MONTAND Y., chanteur et comédien; MOUBGUES P., prof.
Ecole polytechnique; NADAUS E., prof. maire-adjoint de Guyancouri;
NAUDIN T., journeliste; NEUSCEWANDER C., ingénieur; NOEL B.,
écrivain; Olllez C., écrivain; COMET M., secteur international C.G.T.;
PARDOUX E., prof. univ. Provence; PARMELIN H., écrivain; PETGNOT J., écrivain; PEPIN R., écrivain; PEREIRE J.-F., comédien;
PETITITI L., avocat; PIGUEMAL M., prof. univ. Dijon; PIGUENARD J.-P.
ingénieur C.N.R.S.; PIGNON E., peintre; POUILLON J., ethnologue.

RAIS M., prof. univ. Poitiens; RAMPLING C., comédienne; RAMSAY J.-P., éditeur; RAMIT J.-P., prof. univ. Bouen; RAUSY G., prof.
univ. Provence; de RAVIGNAN P., agronome; RAYMOND H., prof. univ.
Paris; ERBERHOUX M., prof. entre REZVANI S., écrivain; ERBERGO C., artiste; RIGAL J.-L., prof. univ.
Paris IX; ROCER D., écrivain; BOSANY JALON P., écrivain; BOSTICEBE C., peintre; ROUSSET D., journaliste; EGUZIER J., secteur international F.O.; EUOLS R., SERTRE C., conseille de Faris; SCHARIR P.,
prof. andre et sechercites; SERGERARET, prof. univ. Poitiers; SURMET S., comédienne;
SILVESTRE J.-J. CN.R.S.; SIMONNET M., CONDERE A., universitaire;
TANG DERNIERES SIGNATURES.

BLANC-LAPTERRE A., membre de l'Académie des sciences ; COULOMB J., membre de l'Académie des sciences ; GUINIER A., membre de l'Académie des sciences ; KASTLER A., membre de l'Académie des sciences ; MARTLER A., membre de l'Académie des sciences ; MARTLER A., membre de l'Académie des sciences ; MARTLER A., membre de l'Académie sciences ; OUDIR J., membre de l'Académie sciences ; DUDIR J., membre de l'Académie des sciences ; FECREE J.-C., membre de l'Académie des sciences ; MARTLERE J.-C., membre de l'Académie des sciences ; FECREE J.-C., membre de l'Académie des sciences ; médaille Fields.

ÉTRANGER Université de Darmatadt : GANTER B., OSORIO V., STEIN G., et seize autres signataires.

Le Comité pour la libération de Sion ASSIDON, constitué en janvier 1981, agit en coordination avec les organisations des droits de l'homms, en particulier avec le Comité des mathématiciens (°). L'activalité récente au Maroc a respeis la vigueur de la répression dans ce pays proche de la France par d'innombrables liena. Notre appel devient d'autent plus pressent. Dans l'immédiat nour vous demandons de vous joindre à cette pétition. Une pression accrué de l'opinion publique internationale, notamment française, doit permetra d'obtenir la libération de S. ASSIDON et fers progresser, à travers son cas, le cause des droits de l'homme au Maroc. (\*) Adresse: M. BROUE, U.E.R., Math. Univ., Paris VII. 2, place Physicu. 75251 Paris Codex 65.

BELGIQUE Université de Bruxelles : HEINTZ D., professeur.

CANADA Université de Toronto : DAVIS C., COXETER H.S.M., HALPERIN I., POBINSON G. de B., professeurs.

ESPAGNE

Université Autonome de Madrid : vingt-deux mathématiciens. Université Autonome de Barcelone : BONST C., CUFI J., PERELLO C., REVENTOS A., SANZ SOLE M., professeurs. ÉTATS-UNIS

ETATS-UNIS

BEONSTEIN-KOS P., comédianne, New-York; COBBEY P., écrivain, New-York; DREYER David E., attorney, Washington D.O.; GILLIGAN T., S., avocat, Washington; St. attorney, Washington D.C.; WALTER M., écrivain, Washington; ULMER N., avocat, New-York; HAVILLARD S., écrivain, Washington; ULMER N., avocat, Washington D.C.; WALTER M., avocat, Indiana; WINTER J., peintre, Minneapodis University of Alshama, Birmingham: BARER J. R., CATERSON B., KRAUS F. W., Mc KIBENIN J. M., NUNN G. H., BOSEN L., BODEN L., BODEN L., BOSTAND S. G., PENCE G. E., SEGAL A. C., SERFFIELD T., THOMPSON J. N., WEST S. S., professeurs et vingt et un autres algnataires. Courant Institute, New-York University in Nirenberg E., professeur. Case Western Reserve University, Cleveland, Obio; HAJEK O., HILTON P., HURDEY M., MARSHALL L. J., WELLS C., professeurs.

GRANDE-BRETAGNE

SIMPSON T., éditeur. Université de Londres ; REDDAWAY P., professeur. Heriot-Watt University of Edinburgh : 2 mathématiciens.

ITALIE DI MAJO A., Paletme; DI ORESTE L., Venise, membres du Conseil Supérieur de la Magistrature; MARTOREILLI Francesco, député; RAMAT M., magistrat, Rome; SCHIAVONE A., directeur de l'Institut Gramad; VENTURA L., avocat, Rome; VIOLANTE L., député, Université de Paletme; GALASSO A., SALVI C., professeurs, Université de Rome; CECCHERINI P. V., PARRARA G., LABELLE A., LOMBARDO-RADILE L., TALLINI G., professeur.

JAPON Universités d'Osake, Hiroshima, Nara Women's University : UKAI SEJL, MASAYASAN MIMUTA, MIKTO TSUJI, YOSHIMI SAITO, SHIZUTA YASHUSI, professeur, et dix autres signataires.

PAYS-BAS Vrije Universiteit, Amsterdam : BOCHNAK J., MAURICE M. - A.,

SUISSE DODGE D., écrivain, Genève.

ETH, Zurich : BEERO E., BLATTER C., GOOD A. KNUS M., desseurs. Ont également signé : .es comités de lutte contre la répression au Maroc, 14, rue de Nanteuil,

Les contres de lutre contre la répression au Marce, 14, rue de Nanteuil, 15015 Paris.

Le Syndicat national des chercheurs scientifiques, le Syndicat national de l'enseignement supérieur (P.R.N.-SNESUP), le Comité canadien des strants et scientifiques (Toronto), la Commission des interventions de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), les sections syndicales O.F.D.T. et C.G.T. des Chiments français, 19 délégués et permanents syndicaux des banques, 9 membres de la section syndicale C.I.L. Boneywell-Bull; section P.S.U. Villemeuve-Saint-Georges, section P.S. Chevreuse, syndicat C.F.D.T.-P.T.T. (D.T.R.R. région parisienne).

Ont adressé directement sur autorités marcosines une lettre demandant la libération de S. ASSIDON : R. MONTDARGENT, député, pour le Comité de défense des libertés et des Groits de l'homme en France et dans le monde, et la C.F.D.T.

Nous remarcions tous ceux qui ont déjà signé cet appel et qui ont envoyé leur adresse des résultats de nos démarches et de nos prochaines initiatives.

CONSTE POUR LA LIPPERAUGOS DE SAINT ACESTORES.

COMMTE POUR LA LIBERATION DE SION ASSIDON 24. boulevard Barbés, 75018 PARIS C.C.P. 810-79 K Puris (libeller les chèques 821 nova de E. ASSIDON on M. ARMATTE)

مكذا من الأصل

The second secon

IT A GOLD

Section of the sectio and the second

National Control of the Control of t

TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

M. MASSAN

The second secon

# s de travail

is the Quite of the Control of the C

Ols apprend disconnection of the Mingel disconnection of companies of the Angle was the second Ges & Feat.

If avail enough
son demons a Co take the state of

MANUEL LUCEURT

#### MONGOLE MISSISSRIEN

A REPORT OF BUILDING RAMITIE

T CULTURE

#### ssidon

্রার্ক্ত ক্রম্পুর্বকার্যালয় একটা ১৮ শ্রুক্তি নামন্ত্র চুক্তমান চাল্ড 

essent de entre en en en en demonstrates as an experience The first of the production of the second se

THE STATE OF THE S The state of the s PAGE STAR LOS COMMENTS OF THE PAGE S

AL PROPERTY OF STATE 

With the product of the control of t

THE R. D. P. S. P. L. LANS. M. स्क्री सम्बद्धाः अस्ति । अस्ति ।

Market State of the State of th

tateur semble solidement en selle ( le Monde du 3 oc-Asuncion. — « C'est un changement géologique. Pour le faire sentir d'un mot, je dirat que le Paraguay entre dans l'ère post-Itaipu. » Notre interloculeur est un brillant technocrate, de sensibilité sociale-chrétienne. Il a choisi de rester au pays ; il travaille donc dans le système, avec toutes les ambiguités que cela comporte, et qu'il reconnait. « Mais, ajoute-t-il, dans un pays où, pour 70 %, la population est née sous Stroessner, qui n'est pas compromés ? » Il ajoute, lyrique : « Un tournant est pris. La fusée

Qui succédera au général

posée, bien que le vieux dic-

"Un tournant est pris. La fusée est partie. Il n'est plus temps de discuter si ce fut un bon choiz, ou s'il aurait mieux valu un autre type de carburant. Tout ce que l'on peut encore moduler, c'est la vitesse de la fusée." vitesse de la fusée. « La fusée », c'est, évidemment, le barrage d'Itapu, en train de s'édifier sur le fleuve Parana, à la frontière du Brésil. Ce devrait etre, vers 1990, le plus important barrage, en puissance installée, de la planète. La première des dix-huit turbines devrait four-nir de l'électricité en 1984.

Ses conséquences pour le Para-guay sont déjà perceptibles : 230 millions de dollars de rentrée annuelle de devises, c'est-à-dire le tiers du budget national, la moitié des exportations officielles. moitié des exportations officielles. Un ministre du précédent gouvernement français, en visite à Asuncion, a naguère déclaré : « Le Paraguay sera bientôt un émirat hydro-électrique de l'Amérique latine. » Le mot a fait fortune. Il n'est pas excessif : le pays produit moins de 1 million de kilowatts : il devrait disposer en l'an exatts : il devrait disposer en l'an watts ; il devrait disposer, en l'an 2000, de 20 millions de kilowatts. Cette manne va inonder un Paraguay encore à 60 % rural ; un pays où les voyageurs se dirigeant pays ou les voyageurs se dirigeant vers la capitale, après avoir débar-qué de l'aéroport Président-Stroessner, sont parfois arnétés au passage à niveau établi sur l'unique ligne de chemin de fer nationale, par un convoi majes-tueusement tiré par... une locomo-tive à bois.

Il n'est donc pas excessif de penser que le « Paraguay éternel » a vécu, et que ses « quaire cent cinquante ans de solitude » tirent ciaquante ans de solitude » tirent à leur fin. Depuis la fondation, en 1537, de la ville d'Asuncion par Juan de Salazar y Espinoza, les habitants du pays des Guaranis (1) ont, en effet, constamment tendu au repliement. Les épisodes les plus saillants de cette histoire sont passés à la chronique universelle : le siècle et demi de « République » théogratique et Juan de Salazar y Espinoza, les habitants du pays des Guaranis (1) ont en effet, constamment tendu au repliement. Les épisodes les plus salliants de cette histoire sont passés à la chronique universelle : le siècle et demi de « République » théocratique et libre circulation des capitaux communités de téculités (1810). communiste des jésuites (1610-1767) : la fermeture complète des frontières, un quart de siècle du-rant, par le docteur Francis (2); la guerre d'extermination menée, de 1865 à 1870, par les deux grandes puissances du moment, l'Argentine et le Brésil, alliées à l'Uruguay pour vaincre a la Prusse sud-américaine » du maréchal Solano Lopez.

#### Un pays d'Amérique latine

De ce qui était, précisément, sa faiblesse dans un monde de plus en plus ouvert, à savoir son isolement géographique, le Paraguay a, plusieurs fois dans son histoire, su faire une force. Mais il a aussi subi la brutale démonstration que l'autarcie n'était pas longtemps tenable, face à de puissents voisins avec la construcsants volsins. Avec la construc-tion d'Itaipu, éclatant symbole de la poussée brésilienne dans toute la région, les digues isola-tionnistes ont volé en éclats. Il y a deux décennies encore, on y a deux décennies encore, on n'arrivait à Asuncion qu'en re-montant le fleuve. Cette situation conférait à l'Argentine, maîtresse de l'embouchure, un poids consi-dérable dans la République des Guaranis. Désormais, le fleau de la halance penche nettement du côté du Brésil.

Les cinq décennies précédentes, pourtant agitées, ont peut-être moins changé le pays que les cinq dernières années. La guerre du Chaco (1932-1935), avec son contingent de souffrances et de morts, avait permis quelques conquêtes territoriales, mais aucun gain économique : le pétrole, pour lequel on croyait se battre, pour lequel on croyait se battre, Stroessner, maitre du Paraguay depuis vingt-sept ans? La question est anjourd'hui

pour lequel on croyait se battre, était resté — on le sut plus tard — chez les vaincus en Bolivie! La démobilisation déboucha, en La démobilisation déboucha, en 1936, sur une brève révolution populiste, socialisante et nationaliste : elle échoua à édifier un nouvel orire intérieur, mais donna le coup de grâce au régime de démocratie libérale en vigueur depuis le début du vingtième siècle

Dans ce vide de pouvoir, l'ar-mée, au prestige accru par la guerre, devirt, pour un quart de siècle, le lieu et l'enjeu de la bataille politique. Après quelques années d'une dictature militaire fest isente selle du gréent Morifascisante, celle du général Mori-nigo, qui ne prit le virage favo-rable aux Alliés qu'en février 1945 — in extremis — les forces armées mise aux Ames qu'en tevrier 1945

— in extremis — les forces armées
se brisèrent en 1947. Une atroce
guerre civile opposa, sept mois
durant, des troupes favorables à
une étrange coalition de libéraux,
de communistes et de « fébréristes » (inspirès de la révolution
de février 1936), à d'autres,
appuyées par des bandes de
« va-nu-pieds » (en guarant :
pynandi), hàtivement armés par
le parti colorado. Cette formation à base largement
paysane dans ce pays essentiellement paysan vit ainsi consacere son retour an pouvoir après
un demi-siècle d'éloignement.
Dans l'anarchie qui suivit la
guerre civile, marquée par une
répression sans précédent (six
cent mille personnes, estime-t-on,
se réfugièrent en Argentine), un se réfugièrent en Argentine), un officier, Alfredo Stroessner, pré-parait méthodiquement son accession au pouvoir. La suite est

Dans le domaine social et éco-nomique, cependant, l'évolution de 1935 à 1975 était des plus lentes, marquée seulement par un déclire des productions des la constant lentes, marquée seulement par un déclin des productions exportatrices traditionnelles (le tanin et le maté), une infime progression démographique et une très modeste urbanisation. Le Paraguay était encore, vers le début des années 70, une sorte de république pastorale, aux inégalités sinon peu marquées, du moins peu osfentatoires. Le prolétariat, rural et urbain, était clairsemé. La capitale, assez somnolente, formait un contraste total avec les autres métapoles du sous-continent.

provoquerait une extraordinaire croissance économique globale (la plus forte du sous-continent de 1970 à 1980), avec, pour premier résultat, l'élargissement vertigi-neux de la brêche séparant les neux de la breene separant les très riches des très pauvres. Et cette évolution serait à peu près entièrement due à l'irruption soudaine du pétulant géant bré-

silien! En 1962, les deux voisins s'étalent entendus pour lancer un pont sur leur fleuve-frontière. Une route goudronnée, rapidement construite, rella par le ponte da Amizade (pont de l'Amitié), Asuncion au réseau de communication du Sud brésillen. Le Paraguay utile gagnait ainsi un nouveau débouché sur l'At-lantique tandis que Sao-Paulo se taillait un vaste hinterland sup-

olementaire.

L'ouverture de la route eut un effet immédiat au Paraguay. Elle permit au régime Stroessner de lancer, vers 1965, un vaste plan de colonisation de sa région orientale, jusque - là totalement orientale, jusque - là totalement inaccessible. Chaque famille reçut 20 hectares de forêt. Théoriquement, c'était le luxe, pour ces dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui, jusque-là, vivaient à l'étroit sur les collines surpeuplées du sud-est de la capitale. En fait, ils durent se

Paraguay: de l'électricité dans l'air

عكذا من الأصل

Cependant, le buildozer brési-ien était en marche vers l'ouest. Le Parana ne l'arrêta pas. De petits et moyens colons (souvent chassés par la poussée, dans les Etats de Santa-Catarina, Rio-Grande do Sul et Forana des Grande - do - Sul et Parana, des grands exploitants de soja) vin-rent s'installer de ce côté-ci du fleuve. De plus gros gibiers dé-barquèrent aussi.

Le 26 avril 1973, les généraux Stroessner et Medici signalent l'accord pour la construction d'Itaipu. A lui seul, l'ouvrage fournirait l'équivalent de la capacité alors installée dans tout le Brésil. Le chantier devait em-ployer ju squ'à 30 000 ouvriers. dont une moitié de Paraguayens — la plus grande concentration d'hommes de toute l'histoire des Guaranis. Et il allait procurer au pays des recettes sans précèdent — et ce dès la phase de construc-

L'avenir du Paraguay est bou-leverse, quel que soit le choix qui sera opéré sur un point capital : l'utilisation des quelque 7 mil-lions de kW (la moitié de la pro-duction d'Itaipu) qui lui revien-dront chaque année à partir de 1990, lorsque les turbines travail-leront à plein. C'est, en effet, le grand débat du moment à Asun-cion. Cédera-t-on, au Brésil, et à quel prix, tout ou partie de la quel prix. tout ou partie de la part nationale d'électricité pro-duite par le barrage géant? Et que fera-t-on des devises ainsi gagnées? Ou bien utilisera-t-on l'essentiel de l'énergie à des fins

ment n'entend visiblement pas lancer le pays dans une industrialisation dont îl redoute qu'elle ne provoque de profonds bouleversements sociaux. En revanche, le secteur « moderniste », représenté par le journal A.B.C. Color, l'Union des industriels paraguayens, ainsi que l'opposition regroupée dans l'accord national, sont favorables à une utilisation nationale de l'électricité. Beaucoup révent, en particulier, à une coup révent, en particulier, à une gigantesque usine d'aluminium à proximité du barrage. Les défen-seurs de cette thèse ne semblent pas surévaluer le risque qu'il y aurait à créer un véritable pôle autais a crear un ventanie pole industriel brésilien en territoire paraguayen — alors que, pour-tant. l'influence chez eux du voi-sin lusophone leur parait déjà excessive.

#### Trop compliqué

Car c'est aujourd'hui une quasi-province brésilienne que le Haut Parana paraguayen! Un Far-West, aussi, où les querelles de bornage entre nationaux et étrangers se règlent à coups de fusil. Sur les deux cent cinquante mille habitants de la région, cent cinquante mille servient origi mille habitants de la région, cent cinquante mille seraient originaires du pays voisin. Une bande de 100 kilomètres de large, le long du fleuve, est quasiment devenue territoire brésilien. Avec leurs moyens très supérieurs, ils défrichent à tour de bras . de 75 000 à 100 betterer par au au à 100 000 hectares par an, au point de provoquer l'alarme d'autorités pourtant peu soucieuses d'écologie. Les nouveaux venus ont apporté avec eux la culture nationales? Et lesquelles?

Les deux thèses ont leurs chauds partisans. Le gouverne-

L'évolution des deux dernières décennies a ainsi conduit au rem-placement du semi-protectorat placement du semi - protectorat argentin de jadis par une dépendance plus forte encore à l'égard du Brésil. Mais un renversement de tendance est peut-être en train de s'opèrer. Dans les vingt prochaines années, deux autres grands barrages devraient être construïts sur le Parana, en avai d'Italpu, — mais avec l'Argentine cette fois : Yacireta, puis Corpus, Un pont est en cours d'édification entre Encarnacion, la cité du sud, et Posadas, sa jumelle argentine, de l'autre côté du rio Parana, L'actuelle ligne de chemin de fer reliant Asuncion à Buenos-Aires, totalement vétuste, Buenos-Aires, totalement vétus va être entièrement remodelée.

Tout ceci pourrait réorienter vers le voisin méridional une partie des flux commerciaux. A tout le moins compenserait-on ainsi l'augmentation du trafic en direction du Brésil, qui suvrait inévitablement la construction prévue tant d'une deuxième ligne de chemin de far Asurain d'avier musicolor de la construction prevue de la construction prévue tant d'une deuxième ligne de chemin de far Asurain d'avier musicolor de la construction de min de fer, Asuncion-Guaira, que d'une route parallèle au fleuve Parana, reliant Encarnacion à Puerto - Presidente - Stroessner. Ainsi prendrait corps la fameuse « politique pendulaire », qui, jus-que, là n'e guère àté authre unist que-là, n'a guere été qu'un sujet de rhétorique pour les « stroess-nistes », « L'ampteur de ce qui se profile est telle, par rapport à la dimension actuelle de l'économie, que nul ne peut sérieusement pré-voir ce que sera le Paraguay de l'an 2000 s, estime, modeste, un diplomate européen. Une seule certitude : le pays sera le pre-mier exportateur d'électricité de la planète.

Sans attendre, la République des Guaranis — et pas seulement en Alto Parana — est en efferen ano Parana — est en effer-vescence, A Encarnacion, la pers-pective de voir une partie de la ville noyée par la retenue d'eau de Yacireta provoque l'inquiétude. Asuncion est en pleine mutation,

les deux premiers postes d'expor-tation du Paraguey. avec, d'un côté, la floraison des somptueuses villas des nouveaux riches, et, de l'autre, l'apparition de quartiers de bidonvilles. Il n'est pas jusqu'à l'immense Chaco, quasi désert, qui ne bouge à son tour. Jusque-là refuge de prospères colonies de mennonites alle-mands et de pauvres tribus in-diennes. l'ovest du pays (4), est aujourd'hui dilacère par une poignée d'hommes d'affaires ; il en coûte, « clé en main », 400 F l'heccouve, a cie en main », 400 r l'hec-tare de savane épineuse — « de l'engrais à l'état pur », où « le bœuf pousse tout seul », nous explique l'un d'entre eux, qui ajoute : « Mais je na vends pas moins de 50 kilomètres carrés à la fois, sinon je crée des cas sociaux! »

« Stroessner a longtemps administré ce pays comme son estan-cia personnelle. Desormais le Pacia personnelle. Désormais le Paraguay est trop compliqué pour être géré par un seul homme »: la formule revient, quasi identique, chez des hommes très divers. De fait, de nouveaux groupes d'intérêt sont nés. Ils ont besoin, pour s'affirmer, d'une certaine protection de l'Etat. Or celui-ci n'a nas une politique taine protection de l'istat. Or celui-ci n'a pas une politique claire : officiellement, il est pour l'ouverture totale ; en fait, il a établi de sérieuses impositions à l'entrée des marchandises étran-gères ; mais îl tolère, voire orga-nise, la contrebande... Comment s'y retrouver?

by retrouver?

D'autres difficultés se profilent. Asuncion n'est plus ce pôle unique, ce centre exclusif d'impulsion pour le pays qu'elle était lorsqu'il n'y avait aucum autre point d'accès au Paraguay. Des forces centrifuges sont apparues à l'est, au sud; elles ne feront que croître. Dans les sections locales du parti colorado, on note cales du parti colorado, on note des tensions : le candidat de la capitale se voit parfois contesté. Quelques syndicats, rares il est vrai, on pu échapper au contrôle policier du régime. La presse a réussi à conquerir un modeste espace de liberté. Il y a, décidé-ment, de l'électricité dans l'air

FIN

(1) Les Indiens guaranis (eguerriers ») occupalent toute une partie de l'Amérique du Sud iors de la conquête espagnole. L'isolement du territoire, l'absence de richesse minière su Paraguay et la politique des jésuites de création de créductions » (colonies) ont évité le massacre de la souche primitive et fait du pays l'une des régions les plus réellement « métis » du continent.

(2) Le docteur José Gaspar France. (2) Le docteur José Gaspar Fran-zia a dirigé le Paraguay de 1874 à sa mort, en 1840. Cinq ans après l'indépendance, acquise en 1811, il avait été désigné dictateur à via avec le titre de « Supréme», repris par le romancier paraguayen Boa par le romancier paraguayen Roa Bastol dans l'ouvrage qu'il lui a consacré (Moi le Suprême). Son sucprésident de 1840 à 1862 Le mare de la Triple Alliance, lui succèda et périt sous les coups des coalisés en 1870.

(3) En dix ans, le revenu (très) théorique par tête a quintuplé; il est aujourd'hui supérieur à 1 000 dol-(4) Le Chaco, avec ses 150 000 kilo-

mètres carrés, représente les trois cinquièmes du territoire paraguayen — toute la zone à l'ouest du fleuve Paraguay. Environ 40 600 Indiens y vivent (sur les 70 000 recensés dans le pays). Le population du Chaco est inférieure à 100 000 habitants.

## Un contrôle méthodique du pays

méthode de gouvernement plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. La dictateur n'a. certes, jamais répugné à l'usage de la force brutale. Sa technique consiste à déchainer la foudre dès qu'une opposition pourtent rodée à la prudence commet la moindre erreur. La répression s'abat alors, hors de toute proportion - tous les cinq ou six ans en moyenne.

Le dernier épisode en date est éditiant : cinq mille soldets, policiers at miliciens ont été lancés, à la fin de l'année dernière, dans la région de Caaguazu, contre un groupe d'une trentaine de paysans qui, armés de quel ques fusils, s'étaient emparés d'un autobus pour protester contre une spoliation de terres ; une vingtaine de protestataires

L'état de siège, à peu près constamment en vigueur depuis 1947, fait de chaque citoyen une personne en liberté surveillée », comme l'exprime un opposant. La présidence Carter a pourtant laissé des traces. « Le gouvernement a changé de méthodes -. admet Mme Lara Castro, présidente de la Commission des droits de l'homme. . Mais pas de système », aloute-t-elle. De fait, l'arbitraire demeure, encourage par la veulerie et la vénalité de la justice. Les arreslations de journalistes, par exemple, sont fréquentes, même si la détention est plus brève, moins inconfortable. La torture, naguere assez systématique, est plus épisodique. Les prisons ont été presque vidées : seuis eurent une quinzaine de détenus politiques — dont, il est vrai, un des plus anciens d'Amé-

rique latine : le capitaine Orti-

tou par les sévices.

Mais on ne peut expliquer la longévité du « stroessnisme » par la seule répression ou le soutlen des Etats-Unis. Le dictateur s'est, en effet, assuré un véritable contrôle du pays. If s'est servi, pour ce faire, de l'historique parti « colorado », sur lequel il a falt main basse. C'est une des originalités de

la dictature. Le chef de l'Etat est président honoraire du parti officiel, purgé des éléments qui auralent pu contester sa légitimité. C'est en tant que candidat du - peuple colorado - qu'il se fait régulièrement reconduirs dans ses fonctions. Le parti compte, à en croire ses porte-parole, plus d'un million d'affiliés, sur trois millions

d'habitants. Le chiffre devien moins extravagant lorsqu'on sail que tout emploi public (ou impliquant de travailler pour l'Etat) auppose l'inscription. La cotisation et l'abonnement à Patria (le lournel du parti) sont, en principe, retenus sur la teuille de paie. Le pays est quadrillé par des « sections » du parti - à la fois cellules d'encadrement, bureaux de bienfaisance, comités des fêtes et organismes de contrôle. Quant aux syndicats, ils sont, eux, directement supervisés par un département de la police I Commentaire d'un opposant : - On n'est pas un Paraquaven à part entière si l'on

n'est pas colorado. -La coercition n'explique pas tout. Le régime e savamment joué du « clientélisme », distribuant aux fidèles gros avantages et menues récompenses. Le tratoujours une surprise pour l'observateur étranger. Les dizaines

sent à cette occasion devant la tribune officielle d'ont l'air ni contraints ni contrits. Un universitaire démocrate-chrétien explique : « On les amène en camions des quatre coins du Paraguay. On leur donne un peti d'argent de poche, un vêtement, une boîte de lait concentré. Et ils sont ravis de venir faire un tour dans la capitale. »

Notre interlocuteur a d m e t, pourtant, que le soutien à Stroessner dépasse ces aspects folkloriques : - Vingt-sept ans de propagande ont convaincu que Stroessner a fait de grandes choses pour le pays : non seulement des routes, un pont, un barrage; mais aussi qu'il est l'homme de la paix. Il y a eu cette terrible guerre civile de 1947, avec les miliciens colorados qui faisaient la loi dans les campagnes. Stroesener les a fait rentrer dans le rang. Et cela, même des adversaires lui en savent secrètement gré. » L'apput populaire au dictateur pourrait capandant diminuer. Les

distributions de terres d'Etat dans l'est et le centre du pays, qui avaient, ces derniers lustres, sympathisants du régime, sont, en effet, remises en cause. La grande foire d'empoigne du Haut-Parana conduit à l'éviction des petits tenanciers para-guayens par les propriétaires de grands domaines, d'élevage ou d'agriculture, souvent étrangers, « Ce sont des paysans colorados plaindre à nous des spoliations dont ils sont victimes », constate Commission des droits de

#### **VOUS CHERCHEZ** UN PIANO?

LOCATION DEPUIS 220 F/mois (région parisienne) VENTE DEPUIS 270 F/mois (sans apport, ni caution) LIVRAISON DANS TOUTE LA FRANCE **26 MARQUES REPRESENTEES** Garantie iuscor'à dix ans



## 🖴 l'entrepôt franck beral

VENTE DIRECTE EN ENTREPÔT DE VÊTEMENTS GRIFFÉS SUR 1.500 m².

Une nouvelle formule de vente pour une réelle économie!



Franck Béral offre à des prix grossistes une grande variété de vêtements Homme-Fem-me-Enfant spécialement étudiés par son équipe de stylistes. Approvisionné par huit usines, Franck Béral n'a pour bui que la rigueur dans la qualité, le choix au meilleur prix.

Pour expéder à noire enirepé, sue carle petsumaisée en peus sur distribuée grainlement per souséelée par lébéparte une exselée entre par lébéparte une experient entre par lébéparte une experient entre par lébéparte une experience par lébéparte une partieur de la comment de la comme

A Paris: 13, Tue Diez 75010 PARIS Tel. 209,03.00 - Métro République Aligona 31 life, 1000 Bossuet 69006 LFON Tel. (7) 852-51.71

orgez le ut

Un stand au Salon de la Franchise pour construire l'avenir de votre entreprise.

Parc Floral de Paris/ Bois de Vincennes du 12 au 15 mars 1982.

Pour réserver votre stand, téléphonez à SERETE AMENAGEMENT, 225,71,56

#### **AMÉRIQUES**

#### El Salvador

#### L'opposition se dit prête à négocier avec la junte

démocratique salvadorien, M. Fabio sité de San-Salvador, a expliqué, le jeudi 1ª octobre, dans une conférence de presse, à New-York, pourquoi son organisation estimait impossible de participer aux élections prévues par la junte de gouvernement pour mars 1962. Le scrutin ne pourrait pas se dérouler d'une manière démocratique, a-l-il dit, étant données les pressions exercées par les autorités et la présence de militaires près des urnes. En outre, il n'existe pas de presse libre pour informer l'opinion. Le conseil électoral serait d'autant plus incapable d'empêcher (sur trols au total) appartiennent au

Déposer les armes, a ajouté M. Castillo, ce cerait, pour la guérilla, un « suicide politique et physique - étant donnée la - guerre qui les forces de sécurité mènent contre tuent chaque jour - de vingt à vingtcina civils ». « Dix-huit maires ont appartenaient au parti de M. Duarte.• Si les élections avaient lieu dans les conditions actuelles, estime le dirigeant du Front, elles pourraient permettre à la lunte de détruire l'op-position : les réunions de coopératives agricoles se sont souvent terminées par le massacre des paysans qui y participalent. Elles ont permis de l'opposition dans les campagnes

Le Front fait cinq propositions à la junte : 1) ouverture immédiate d'un ciation : 2) nécociations entre toutes les forces en conflit avec la présence ractère global de ces négociations avec un calendrier accepté par tous ; 4) information du peuple sur leur déroulement ; 5) pas de condition préalable imposée par l'une ou l'au-

tre des parties. M. Castillo a déclaré, d'autre part, que le Front démocratique révolutionnaire se prononcerait dans les trois jours sur la proposition du précident du Panama, M. Aristides Ryo, qui, à l'Assemblée générale des Nations unies, mercredi 30 septem-

#### DIPLOMATIE

#### Nomination d'ambassadeurs

#### M. MARC MENGUY A VANUATU

Le Journal officiel de ce vendredi 2 octobre publie la nomi-nation de M. Marc Menguy comme ambassadeur à Vanua-u. comme amoassaceur a vanuari. Cette nomination devrait conduire à la normalisation des relations entre la France et l'an-cien condominium franco-britannique des Nouvelles - Hébrides nique des Nouvelles - Hébrides.

M. Yves Rodrigues, nommé amhassadeur à Vannatu le jour de
la proclamation de l'indépendance, le 30 juillet 1980, avait été
déclaré persona non grata et prié
de quitter le territoire le 2 février dernier à la suite de divers
incidents, notamment l'expulsion
de Nouvelle-Caldonie de perde Nouvelle-Calédonie de per-sonnalités vanuatuanes.

[Né en 1928, ancien élève de l'Ecole des langues orientales, M. Marc Men-guy a été, par deux fois, en poste à la direction d'Assie - Océanie de l'administration centrale, ainsi qu'à Bangkok, Kongkong, Karachi, Pékin, Djakarta, Washington et Hanol.]

#### M. CLAUDE ÉPERVIER EN SOMALIE

Le même J.O. du 2 octobre

public la nomination de M. Claude Epervier comme am-bassadour en Somalie, en rem-placement de M. Claude Mantel, atteint par l'âge de la retraite. atteint par l'âge de la retraite.

[Né en 1934, aucten élève de l'Ecole nationale de la France d'outre-mer.

M. Claude Epervier, après avoir servi outre-mer, est entré aux affaires étrangères en 1956. Il a été en poste à l'ambassade de France à Phnom-Penh. à l'administration centrale (service des organisations internationales), à la délégation française. à l'OND, puis à l'OTAN, de nouveau à l'administration centrale (relations culturelles) et à Washington. Il était depuis 1977 consul général à Barcelona.]

 M. J.-P. Cot, ministre de la cooperation et du développement, s'est entretenu, jeudi 1º octobre, avec le secrétaire général de l'ONU. M. Cot a fait à M. Wald-heim un compte rendu de la conférence de Paris sur les pays les moins avancés. L'entretien a aussi porté sur le prochain som-met de Cancun et sur le dialogue Nord-Sud. — (A.F.P.)

M. Cheysson, ministre des relations extérieures, feit ce ven-dredl 2 octobre une visite de tra-vail à Dublin. Il devait être no-tamment recu par le président de la République irlandaise, M. Hillery, et par le premier mi-nistre, M. Fitzgeraid.

De notre correspondante

bre, a offert les bons offices et le territoire de son pays pour un règlement du conflit. M. Castillo a rappelé que la Front avait suggéré en mars à l'Internationale socialiste la création d'un groupe de médiation composé d'un membre de la socialdémocratie européenne, d'un autre de la démocratie chrétienne, de représentants de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine.

A propos de l'opposition de plusieurs pays latino-américains à l'initiative franco-mexicaine, le représen-

Guatemala (A.F.P., A.P.). -

Au moins quatre-vingt-cinq assas-sinats ont eu lieu depuis le di-

manche 27 septembre au Gua-temala. C'est l'un des signes qui démontrent que la violence, dans ce pays, est en passe de débou-cher sur un véritable conflit

général.

claration de Caraces » n'avait été signée que par neul pays. « Le Costa-Rica, le Pérou, l'Equateur, Panami et, dans une certaine mesure, le Brésil, ont, au contraire, manifesté leur respect pour l'initiative franco

M. Castillo s'est enfin déclaré opposé à un cessez-le-feu comme condition préalable à la négociation Le Front l'acceptera à la seule condi tion qu'il soit placé sous un - strict contrôle instrnational -, garantissan notamment l'arrêt des livraisons d'armes américaines aux forces de

Guatemala

ALORS QUE LA VIOLENCE S'ÉTEND AU NORD DU PAYS

Le corps diplomatique fait l'objet de menaces

quelques jours auparavant ont été trouvés le mercredi 30 près du village de Palin, à 45 kilo-

mètres au sud de la capitale.

mètres au sud de la capitale.

Ces assasinais montrent que la violence, qui affectait essentiellement l'Ouest et le Nord-Ouest, est en train de gagner le nord du Guatemala, région jusqu'à maintenant particulièrement paisible, peuplée en majorité d'Indiens cultivant de petites exploitations.

D'autre part, des membres du corps diplomatique en poste à Guatemala sont l'objet de mena-

ces et d'avertissements anonymes fréquents, par lettre ou téléphone. Certains d'entre eux ont même

recu des bouquets de fleurs jaunes qui, au Guatema'a, symbolisent

la mort, et ne sont envoyés qu'à l'occasion de funérailles.

NICOLE BERNHEIM.

#### Etats-Unis

#### Le président Reagan tente d'ébranler l'opposition du Congrès à la vente des avions-radars à l'Arabie Saoudite

Les déclarations de M. Reagan mettant en cause l'opposition d'Israel à la vente des AWACS ont été accueillies avec inquiétude et mécontentement, signale notre correspondant à Jérusalem. Ce vendredi matin 2 octobre. Israël s'interrogeait encore sur la meilleure réplique à donner aux allusions de M. Beagan

Washington. — La quatrième conférence de presse de M. Reagan a coîncidé, jeudi les octobre, avec l'ouverture de l'année budgétaire 1983, c'est-à-dire avec l'entrée en vigueur des mesures économiques proposées par la Maison Blanche et votées par le

De notre correspondant Congrès. Il en a donc été large-

Congrès. Il en a donc été largement question. Mais c'est un sujet de politique étrangère, la rente avions-radars à l'Arabie Saoudite, qui devait donner lieu aux propos les plus remarqués.

Queiques heures avant sa conférence de presse. M. Reagan avait informé le Congrès de cette transaction qui concerne cinq avions-radars de type AWACS, six Boeing 707 de ravitaillement aérien, des missiles air-air, des réservoirs supplémentaires de carburant pour chasseurs F-15 et divers équipements annexes. Les parlementaires ont jusqu'au 31 octobre pour s'y opposer éventuellement.

M. Reagan a déclaré que les canadienne, qui a réduit ses effectifs. Les diplomates français ont également reçu « un certain nombre de menaces, mais rien de particulièrement a la r m a n t », a-t-on indiqué dans la capitale

31 Octobre pour sy opposer eventuellement.

M. Reagan a déclaré que les
AWACS a amélioreraient de fagon significative » la défense des
putts de petrole saoudiens. Argument cent fois exposé, mais qui
prenait, jeudi, un relief particulier après l'attaque contre des instailations pétrolières au Koweit.
Le président a réaffirmé que les
artous-radars ne créeralent a aucune menace pour Israél, maintenant ou dans le futur ». Suivit
alors la phrase la plus saillante
de sa conférence : « Si nous devons toujours tenir compte des
intérèts vitaux de nos alliés, la
sécurité des intérèts américains
doit rester notre responsabilité
propre. Il n'appartient pas à d'autres nations de faire la politique
étrangère américaine. » Allusion
évidente à Israél dont le lobby
déborde d'activité dans la capitale
fédérale. a-t-on indiqué dans la capitale guatémaltèque.

Enfin, une surprenante conférence de presse 2 été organisée par le gouvernement de Guatemala. Un jésuite, le Père Luis Pellecer, que l'on avait cru séquestré, depuis le 8 juillet, par des opposants au régime, y a affirmé que « la compagnie de Jésus a collaboré directement avec les mouvements subversifs au Nicaragua, au Salvador et au Guatemala ». Le Père Pellecer, qui a assure avoir lui-mèrne feit partie du groupe de guérila

aux pressions d'Israël pour faire échec au projet américain. Certains penchaient pour une attitude d'expectative, afin de ne pas envenimer davantage les relations israelo-américaines. On craint également que, si le Congrès s'opposait à la vente des AWACS, Israël ne serve de bouc

Les parlementaires anti-AWACS ne nient pas l'impor-tance de l'Arabie Saoudite. Ils reconnaissent que le principal fournisseur de petrole des Etatsfournisseur de petrole des Etats-Unis occupe une position straté-gique essentielle et joue un rôle modérateur dans la région. Leur crainte est que ces awons servent à combattre Israël, ou tombent en d'autres mains. N'est-ce pas l'imam Khomeiny qui détient les armes innombrables livrées au chah d'Iran? Le régime saou-dien n'est-il pas au moins aussi fragile? « Nous ne permettrons pas que

fragile?

a Nous ne permettrons pas que l'Arabie Saoudite devienne un autre Iran s, a répondu jeudi M. Reagan. Interrogé sur le sens du verbe a permettre s, il s'est contenté de remarquer : a Tant que les nations de l'OPEP, et notamment l'Arabie Saoudite, fournissent l'énergie qui fuit tourner les usines du monde occidental, il n'est pas possible que nous restions les bras croisés en regardant quelqu'un couper cet approvisionquelqu'un couper cet approvision-nement. >

D'intenses négociations étaient menées depuis quelques jours pour arracher des concessions aux Saoudiens. Le secrétaire d'Etat, Saoudiens. Le secretaire d'Elem, M. Haig, en a rendu compte jeudi à la commission des affaires étrangères du Sénat réunie à huis clos. Puis, dans une séance publique, il a fait part de l'accord suivant :

1) Des Américains et des Saou-

diens « soigneusement sélection-nés » feraient fonctionner ensem-ble les appareils et les systèmes d'écoute au sol.

2) Ryad partagerait avec Washington toutes les données recueilles. En revanche, aucune information ne pourrait être communiquée à un pays tiers sans l'accord des Etats-Unis. sans l'accord des Etats-Unis.

3) Les AWACS se consacreraient à des opérations défensives et ne quitteraient pas l'espace aérien saoudien.

4) Des mesures de sécurité très
strictes seraient prises pour empêcher les appareils d'être abattus
ou de tomber en des mains
ennemies.

Le président (républicain) de

la commission des affaires étran-gères, M. Percy, s'est déclaré ravi des assurances saoudiennes, Ses compliments devalent tomber un peu dans le vide. « Rien de un peu dans le viole. « Rien de nouveau ne nous a été pro-posé », déclarèrent plusieurs sé-nateurs démocrates. On a noté, en particulier, la désapprobation de M. Gienn, considéré comme un élément-clé dans ce débat. un élément-clé dans ce débat.
Est-ce que les Saoudiens seront obligés de garder toujours
des Américains dans leurs équipages? a demandé l'ancien astronaute. Une réponse embarrassée
de M. Haig l'a convaincu que les
garanties de Ryad n'étaient pas
claires. M. Glenn prévoit un vote
négatif du Sénat, qui s'ajouterait
à celui — assuré — de la Chambre des représentants et interdiralt ainsi la vente.

bre des représentants et interdiralt ainsi la vente.

Les cinquante sénateurs (sur cent) qui s'étaient prononcés par écrit contre la vente des AWACS ont signé le 1e octobre une nouvelle pétition dans le même sens. Mais M. Reagan n'a apparemment pas renoncé à en convertir quelques-ane. Ironie : les AWACS, qui sont devenus si importants pour son image internationale et pour sa politique au Proche-Orient, avaient été commandés en 1930 (du temps de M. Carter) et ne pourralent être livrés qu'en 1935 (par un autre président).



ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

PRANCE - D.O.M. - T.O.M. 273 F 442 F 611 F 786 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 862 F 1 241 F 1 629 F

ETRANGER (par messageries) L — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 313 F 522 F 231 F 940 F II. — SUISSE, TUNISIE F 667 F 949 F 1 230 F

Par voie aérienne Tazif sur demande Les abonnés qui palent par chèque postal (trois volets) vou-dront blan joindre ce chèque à leur damande.

Changements d'adresse défi-Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance



5 rue Boudreau (face au R.E.R. Auber) 75009 Paris. Tél: 742.53.32.

هكذا من الأصل

opus Kagir S ia - cam der i e estima y

C C SEET V

े देखें क्षेत्र ( क्षेत्र (क्षेत्र)

. .

1.45

5-2-

LE MONDE — Samedi 3 octobre 1981 — Page 7

# tion du Congrès

ael pour faire éches au prite, afte de no par oue one ions israelo-americaines. On the si le Congres sopposait ACS, Israel ne serve de bonc

WACS no Table To a Top on Wac Co Table To Table

ROBERT SOL

# **Saoudite**

again to service the gar Francis Commission (19)
Franci

FINANCIA CON LICENSE DA the feet from the control of Total Enter de la companya de de Call at the Community of the Edge of Community of the Community

The American A TOTAL CONTROL OF THE CONTROL OF TH 2- 20 Mar 7 % American and the control of the cont

A Commence of the com-Miller III APPLIED I in terminal and a second and a

HOLISAL TO SELECT SELEC The second of th

The season of th

e Monde THE PARTY OF THE

an management

Variable Ville

the well both state of the stat

The second secon The same of the sa

# **AFRIQUE**

#### Algérie

LA VISITE DE M. DEFFERRE

#### Les problèmes posés par l'afflux en France de visiteurs algériens feront l'objet d'une action coordonnée des deux polices

Alger. — Les polices française et algérienne vont coordonner leur action afin de trouver des solutions efficaces aux problèmes solutions efficaces aux problèmes humains et administratifs engendrés par l'afflux en France de ressortissants elgériens venus visiter leurs familles, faire du tourisme, des achats ou chercher du travail. Des dispositions seront prises en commun pour contrôler ces déplacements au départ, à l'arrivée et pendant le séjour, de façon à distinguer les « faux » touristes des vrais et à éviter des frictions susceptibles d'afferter le frictions susceptibles d'affecter le climat des relations entre les deux pays. C'est ce qu'a annoncé M. Gaston Defferre, jeudi soir 1° octobre, avant de regagner Parie

Au cours de sa visite, le ministre de l'intérieur s'est entretenu avec son homologue, M. Benhamouda, tandis que son directeur de cabi-net, M. Grimaud, s'est, de son côté, concerté avec M. Khediri, directeur de la sûreté. Les Algédirecteur de la sûreté. Les Algériens pourront intervenir d'autant mieux qu'ils préparent une informatisation des passeports. Ces conversations, comme celles que M. Defferre a eues avec le chef de l'Etat, M. Chadli Bendjedid, le premier ministre, M. Abdelghani, et le ministre des affaires etrangères, M. Benyahia, ont été caractérisées par leur franchise et leur cordialité. « Lorsque des rapports d'amitié existent, a-t-il expliqué, on peut parler de tout sans risquer de se fâcher. »

M. Defferre n'a pas hésité à M. Defferre n'a pas hésité à aborder les sujets les plus déli-cats. C'est ainsi qu'il a plaidé la cause des harkis, supplétifs algériens recrutés par l'armée française pour combattre les maqui-

Les relations entre Paris et Libreville se sont sensiblement dégradées ces dernières semaines.

Tout en affirmant qu'il participerait, début novembre, au sommet franco-africain de Paris, le pré-sident Bongo s'est de nouveau élevé, dimanche 27 septembre,

contre la « campagne de presse » dont il s'estime l'objet en France

(le Monde du 24 septembre) et a laissé planer, pour la première fois, dans une déclaration quelque

peu amibuguë, la menace d'une nationalisation des intérêts fran-

cais au Gabon.
« En ce moment, a-t-il déclaré
à la presse de Libreville, l'Etat

à la presse de Libreville, l'Etat français procède aux nationali-sations. Mais si maintenant les Gabonais veulent nationaliser tout ce qui est dans leur pays et qui est français, puisque ce sont des relations d'Etat à Etat... Je ne sais pas.» Le chef de l'Etat

a reproché au gouvernement français de ne pas «réagir» contre ce qu'il considère comme

#### De notre correspondant

sards et qui se sont, pour cer-tains, réfugiés en France après l'indépendence. Jusqu'à présent, seuls leurs enfants pouvaient ren-seuls leurs enfants pouvaient renseus seus entants pouvaient ren-ter en Algérie, « car ils n'étaient pas tenus pour responsables des crimes de leurs parents ». Ces der-niers pourront désormais revenir aussi dans leur pays, à condition de ne pas s'insteller dans leur village d'origine, où leur vie pourrait être d'ailleurs menacée. C'est là, de la part des autorités algérien-nes, une concession de taille. Si « la page était tournée » avec la France, ainsi que l'avait dit en 1975 le président Boumediène à M. Giscard d'Estaing, elle ne l'était pas pour des hommes qui sont considérés ici comme des « traitres ».

M. Defferre a également abordé le problème des enfants nés en France de parents algériens depuis 1962 : ils sont algériens pour l'Algèrie et français pour la France. La loi algérienne, au contraire de la législation francaise ne reconneit par la double. çaise, ne reconnaît pas la double nationalité, et une évolution en ce sens ne paraît pas possible, no-tamment pour des raisons reli-gieuses. « Il nous faut essayer de trouver une solution, a dit M. Defferre, en considerant qu'il s'agit là d'un cas particulier. Les Algériens qui viennent en France nont pas l'intention de s'y éta-blir définitivement et de se fondre dans la société française. Ce sont des travailleurs immigrés et non des immigrants. La loi française pourrait être modifiée pour tenir compte de cette situation. Je ferai des propositions en ce sens au

une campagne de presse visant à « déstabiliser » le Gabon. « Les journalistes se complaisent à insulter les chejs d'Etat sans que

Tout en se déclarant soumis

(1) M. Bongo fait allusion à la loi française qui autorise les chefs d'Etat étrangers à poursuivre laurs éventuels détracteurs devant les tribunaux français. En l'occurrence, le nom du président gabonais a été cité à plusieurs reprises à propos de la tuerie d'auriol, pour laquelle est inculpé M. Debizet, son conseiller pour les problèmes de sécurité, et au sojet de l'assassinat en France, la 27 octobre 1979, de M. Robert Luong, ami de Mme Bongo.

Gabon

Le président Bongo reproche à Paris

de ne pas réagir à la « campagne de presse »

dont il s'estime victime

#### gouvernement ». Si celles-ci abou-tissaient, les jeunes nes en France de parents algériens n'auraient plus automatiquement la natio-nalité française. Il leur faudrait la demander pour l'obtenir.

la demander pour l'obtenir.

Interrogé sur le différend qui a opposé le gouvernement, et le parti socialiste à propos des dispositions d'un projet de loi prévoyant l'expulsion d'un étranger en cas d'atteinte à l'ordre public. M. Defferre a répondu : « Cette notion d'ordre public, comme celle de sécurité de l'Etat, existent en droit public français, et leur sens est bien connu. Personne ne peut avoir d'inquiétudes ou de doutes sur la façon dont l'actuel gouvernement français appliquera ces dispositions. » appliquera ces dispositions.

#### Le prix du gaz

Le ministre de l'intérieur a aussi évoqué avec le président Chadli Bendjedid et M. Abdel-ghani l'épineux problème du prix du gaz livré par l'Algérie à la France. Les Algériens ont mis l'accent sur l'importance qu'ils attachent à la reconnaissance du principe de l'indexation du prix du gaz sur celui du pétrole hrut, du gaz sur celui du pêtrole brut, sur les espoirs qu'a suscités à ce sujet l'arrivée au pouvoir, en France, d'un gouvernement, socia-liste favorable à un rééquilibrage des échanges entre pays indus-trialisés et pays du tiens-monde. Ils situent ce dossier dans le cadre global des échanges franco-algé-riens, d'un accord débouchant sur un réajustement de la balance commerciale, actuellement défici-taire pour Alger, et permettant d'envisager une relance de la coopération économique. « Nous souhaitons, a dit M. Defferre, que ces problèmes soient réglés avant la venue de M. Mitterrand, en novembre, ou, au plus tard, pendant son séjour. » La prudence du props confirmait que l'on est du propos confirmait que l'on est encore loin d'un accord.

Le ministre a cependant insist Le ministre a cependant insiste à plusieurs reprises sur sa certitude de voir les relations entre les deux pays engagées désormais sur la bonne voie, certitude que semblent partager les dirigeants algériens. Plusieurs d'entre eux, et de nombreux hauts fonctiones naires, ont ainsi assisté à une réception offerte jeudi soir par l'ambassadeur de France, M. Mérillon, qui voyait consacrer les efforts qu'il déploie depuis deux ans, ainsi que son collègue à Paris, M. Sahnoun, pour réchauffer les relations entre les deux

aux pressions de « nombreux fau-cons », qui se plaignent de voir ainsi « le Gabon trainé dans la boue ». M. Bongo a déclaré que les relations avec Paris « front de l'avant. A une condition, c'est qu'on ne me provoque pas, parce qu'on ne sait pas jusqu'où je peux alter ! » pays. De son côté, Mme Edmonde Charles-Roux, femme de M. Def-ferre, s'est entretenue avec M. Bessia, ministre de l'informa-tion et de la culture, et avec M. Ould Khalifa, secrétaire d'Etat à la culture et aux arts popu-laires, et a rencontré au siège de l'Union des écrivains une ving-taine de romanciers et de poètes d'expression arabe ou française. Ces contacts auront des prolongeces contacts auront des procege-ments, puisque les écrivains algé-riens ont accepté de participer à l'animation d'une série de mani-festations organisées à Marseille fin 1982 sur le thème « Marseille

DANIEL JUNOUA.

## Manifestation devant l'am-bassade du Maroc à Paris. Une quinzaine d'organisations politiques et syndicales fran-caises, dont les partis socialiste et communiste, exigent, dans une et communiste, exigent, dans une lettre remise jeudi 1° octobre à l'ambassade du Maroc à Paris. « la libération immédiate » des dirigeants de l'Union socialiste des forces populaires marocaines (ILCAR). des forces populaires marocaines (U.S.F.P.), récemment condamnés à des peines de prison. La lettre, également signée par une dizaine d'organisations arabes, dont la représentation du partie Baath arabe socialiste en France (Irak) et l'Union générale des étudiants palestimiens (GUPS), demande en outre « le respect des droits de l'homme au Maroc ».

RECTIFICATIF. — M. Ma-thieu Bado, nouvel ambassa-deur de Haute-Volta à Paris, a été en poste à l'administra-tion centrale des affaires étrangères en 1973, mais non ministre des affaires étran-

#### **CERGY-PONTOISE** Résidence des Bourgognes **Votre premier appartem<u>ent</u>** pour un prix exceptionnel Renseignements **STUDIOS** 2 PIECES et vente sur place: Avenue de la poste, à partir de à partir de tous les jours 232.000 F\* 134.000 F de 14 à 19 h sauf le mardi. Tél. 030.00.51. Prix valeur septembre 81. Bon à retourner à Frank Arthur pour recevoir une documentation gratuite sur la RESIDENCE DES BOURGOGNES.

Investissement 

Habitation principale 

Nombre de pièces recherché

Commercialisation

FRANK ARTHUR

134, Bd Haussmann, 75008 Paris

562.01.69

(Publicité) ECOLE DE NAVIGATION DE PLAISANCE 23, bd Vital-Bouhot, ile de la Jatie, 92-Neoi

Alain GOUTHIER Centre officiel d'examen - Marine marchan TOUS PERMIS MER (A, B, C) ET RIVIERE





#### LE CAHIER DE LECTURES **DE CLAUDE ROY**

A travers les livres dont il parlera chaque semaine, Claude Roy lit la vie même de la littérature. Il guette l'éclosion des talents et s'enthousiasme pour la renaissance du plaisir d'écrire et de lire... Impossible évidemment de parler de plaisir, sans avoir la dent dure pour tous les rabats-joie de lire. Ce Cahier · des histoires... à suivre.



TWA vers et à l'intérieur des U.S.A.

# NEW YORK: 2 VOLS QUOTIDIENS Liaison sans escale en gros porteur. Départ de Paris 12 h et 13 h 30. 2560 F\*

TWA dessert également plus de 50 villes à l'intérieur des Etats-Unis.

\*Tarif loisirs.

Vous plaire, ça nous plaît



Rush Médias

Sort le lundi 5 octobre (abonnements exclusivement).

# L'arme des publicitaires

Le premier numéro de *Rush Médias*, bi-hebdomadaire, (deux fois par semaine, le lundi et le jeudi) sort le 5 octobre 1981.

Vous découvrirez un journal totalement nouveau et original, conçu pour vous, qui êtes mobilisé par la publicité, la communication et les médias. Rush Médias vous délivrera les informations urgentes et les enquêtes serrées que commande l'actualité professionnelle. Bien plus, il fonctionnera comme un outil de travail. Pour que vous tiriez votre épingle de la crise économique.

De format quotidien, Rush Médias titrera sur les faits significatifs d'une tendance: tel annonceur investit désormais autant en presse populaire qu'en TV, tel autre mise sur le couponning massif. Rush Médias va enquêter sur le prix d'un

film tourné à Hong Kong, mettra en avant un créatif de 26 ans et suivra jour après jour le projet de taxation de la pub. A travers ses 22 rubriques, Rush Médias ne manquera aucun indice annonçant, par exemple, que la télématique sera un bide et l'affichage mobile un triomphe.

Pour ceux qui veulent juger sur pièces, je vous invite à profiter d'une offre exceptionnelle : un essai de seize numéros pour 240 francs (15 francs le numéro). Vous disposerez de deux mois pour apprécier la rigueur et l'urgence de ces informations bihebdomadaires.

Prenez vite rendez-vous avec nous pour vivre désormais sur un rythme nouveau, en alerte, avec Rush Médias. Ne tardez pas. Renvoyez immédiatement le bon ci-joint.

mo

Rapide comme une lettre complet comme un magazine

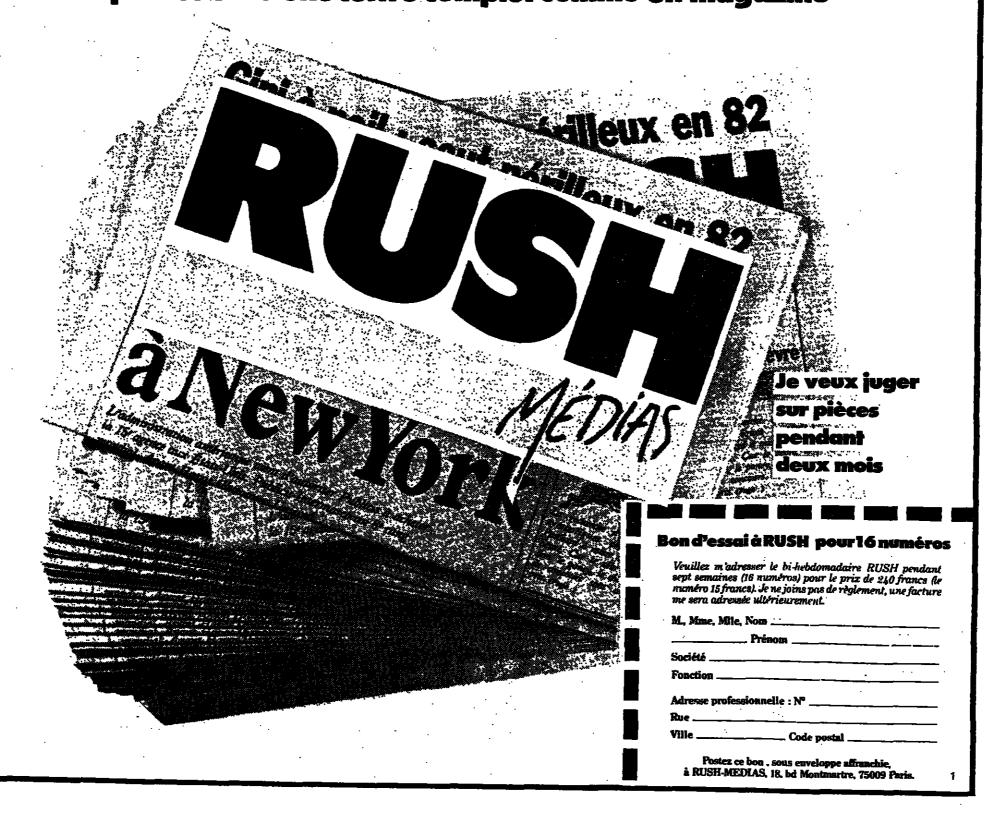



LE MONDE - Samedi 3 octobre 1981 - Page 9

### PROCHE-ORIENT |

#### L'hodjatoleslam Ali Khamenei est assuré d'être élu président de la République

Des messres de sécurité exceptionnelles ont été prises pour assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle en fran, ce vendredi 2 septembre.

L'issue du scrutin fait d'autant moins de doute que le premier ministre, l'hodjatoleslam Mohamed Mahdav! Kani, a annoncé jetudi qu'il se retirait de la compétition et que les trois autres candidats ont réaffirmé que l'hodjatoleslam Ali Khamenei, chef du parti républicain islamique, est cle plus compétent? Les électeurs d'ol ven t également élire vingt-quatre dépuiés, dont un chargé de représenter quelque chquante mille juifs iraniens.

Jeudi, une foule nombreuse a assisté aux funérailles des chefs de l'armée qui ont trouvé la mort dans l'accident d'avion; celui-ci a fait, selon un communiqué, quarante et une victimes. Le même jour, l'imam Khomeiny a nommé le général Ghassem Ali Zahir-Nejad, chef de l'armée de terre, au poste de chef d'état-major général en remplacement du général vali Fallahi. Le général Zahir-Nejad est ini-même rempiace par le colonel Sayad Chirazi, commandant les forces de l'ouest.

Radio-Téhéran a annoncé qu'un des misurateurs et en membace par le colonel Sayad Chirazi, commandant les forces de l'ouest.

Radio-Téhéran a annoncé qu'un des misurateurs de M. Bani Sudr en France. — Interrogé sur les motoristes de M. Bani sur principare versures bles du fair primations en la grande des informations de M. Bani Sudr en France. — Interrogé sur les motoristes de M. Bani sur primetaur versures bles du fair primetations per le mediant de membrations de M. Bani sur primetaur versures bles du fair primetations de M. Bani sur primetaur versures bles de membrations de M. Bani sur primetaur versures bles de membrations de membrations de membrations de membrations de membrations de la membration de la membrati

. .

4.55

....

Espagne

vingt-deux mille détenus du pays avaient adhéré au mou-vement. — (Corresp.)

UNE BOMBE a explosé ce vendredi 2 octobre à bord d'un

Chirazi, commandant les forces de l'ouest.

Radio-Téhéran a annoncé qu'un des principaux responsables du mouvement de s Moudjahidin Khalq (gauche islamique), M. Massoud Saïd-Pour, a été tué mercredi en moment de son arrestation. Se référant à une conversation. Se référant à une conversation avec l'ambassadeur d'Iran à Bonn, M. Frenz, secrétaire de la section allemande d'Ammesty International, a annoncé dans une interview à Radio-Berlin-Ouest que trois mille personnes ont été exécutées depuis la chute du chab en février 1979 dont mille trois cents au cours des trois derniers mois.

Sur le plan militaire, la radio des rebelles Kurdes a annoncé que l'offensive iranienne contre Bukan en Azerbaïdjan a été rappelé à plusieurs reprises.

Népal

<u>Sénégai</u>

A TRAVERS LE MONDE

LES PRISONNIERS EN
GREVE DE LA FAIM ont
cessé leur mouvement, le jendi
1st octobre, le gouvernement
ayant promis d'adopter des
mesures d'urgence et de réformer le code pénal pour faciliter les mises en liberté provisoire, créer des tribunsux
supplémentaires et bâtir de
nouvelles prisons, qui éviteraient l'engorgement actuel des
établissements. Un tiers des
vingt-deux mille détenus du

#### L'attentat à Beyrouth-Ouest a fait plus de quatre-vingts morts

De notre correspondant

Beyrouth - Pius de quatre-vingts morts, dont cinquante retirés des décombres et une tren-

tires des décombres et une trenteine portés disparus, et environ
deux cent cinquente blessés :
l'attentat du jeudi 1" octobre,
an cœur du secteur palestinoprogressiste de Beyrouth - Ouest,
est un des plus atroces qu'ait
jamais connu le Liban.

Le spectacle qui s'offrait juste
après l'explosion rappelle tragiquement le bombardement de
l'aviation israélienne du 16 julilet : amas de gravats et de poutrelles tordues sous lesquels sont
ensevelles les victimes, façades
éventrées, voitures calcinées, population hébétée par la soudaineté et la brutalité du choc.
Comment un tel attentat a pu

#### PROCHAINE LIBÉRATION DES DEUX INGÉNIEURS FRANÇAIS DÉTENUS AU KURDISTAN IRAKIEN

#### monsieur pour être bien

cnausse un "richelieu" griffé

pour être bien un loafer griffé

#### Liban

neté et la hrutalité du choc.
Comment un tel attentat a pu
se produire dans un quartier
aussi fortement surveillé, du fait
qu'il abrite les principaux bureaux de l'OLP. et des organisations progressistes?
La question est posée par
M. Ibrahim Kolellat, le chef des
Mourabitoun, qui a souligné que,
s'ils n'étaient pas capables d'assurer la sécurité de leurs régions,

les dirigeants palestino-progres-sistes et les troupes ayriennes de la FAD devraient avouer leur échec et s'affacer. la FAD devraient avouer leur échec et s'effacer.

Car, s'il n'y a rien de plus facile dans une ville comme Beyrouth de déposer toutes sortes d'engins de mort. La rue où s'est produit l'attentat de jeudi était l'une des mieux gardées, surtout depuis le début de la vague de terrorisme qui, au cours des deux dernières semaines a fait plus de deux cents mor's et six cents blessés en secteur palestinoprogressiste.

L'OLLP, et ses elliés du Mouvement national donnent des explications différentes sur l'origine des attentats. Pour la centrale palestinienne, comme d'ailleurs pour le chef du gouvernement ilbanais, israël est directement responsable. Four les progressistes libanais, le deuxième bure au de l'armée libanaise, conjointement avec les forces chrétiennes de M. Béchir Gemayel, a monté l'attentat.

L'a hypothèse israélienne a est

mayel, a monté l'attentat.

L'a hypothèse israélienne z, est considérés ici comme la plus plausible, ce qui ne signifie pas que tous les récents attentats alent en la même origine. On sait, au contraire, à propos de certains d'entre eux qu'il s'agit de règlements de comptes et Abou Ayad, un des principaux dirigeants du Fath, a expressement reproché à la Syrie d'abriter et de couvrir le dissident Abou Nidal.

L'entrée en lice des services israéliens acurofirait, en effet, la confusion déjà grande dans les rangs palestino-progressistes où l'existence d'innombrables milices rend possible toute sorte de provocations.

Les deux ingénieurs français, MM. Gny Maure et Meurice Harlet, détenus depuis le 22 juillet au Kurdistan irakien par le particommuniste frakien - branche militaire centrale (P.C.I.-B.M.C.), seront prochainement libérés, assure un communiqué de cette organisation publié jeudi 1 cotobre à Paris.

Ce communiqué indique que le P.C. irakien a assuré le P.C. irakien a suite de son intervention, que des « mesures ont été prises pour le retour des deux ingénieurs dans leurs familles».

Selon le P.C.I., les deux ingénieurs dans leurs familles ».

Selon le P.C.I., les deux ingénieurs dans leurs familles ».

Selon le P.C.I., les deux ingénieurs de la ville, donnant un nouveau témoignage de sa faculté d'adaptation et de sa volonté de surmonter toutes les épreuves.

LUCIEN GEORGE.







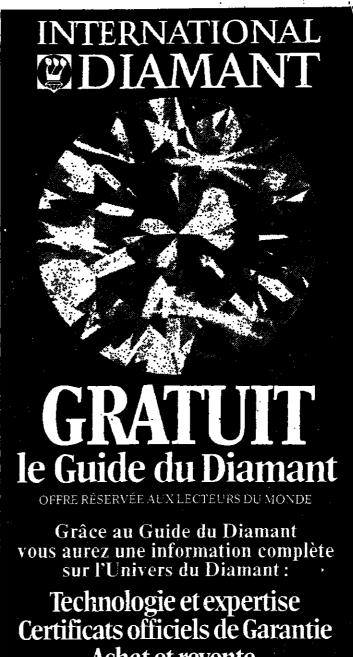

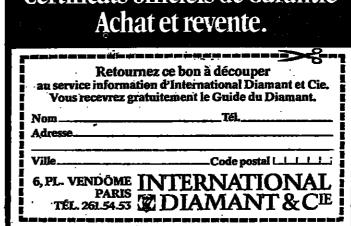

# SEPT MILITANTS DU P.D.S. INCULPES. — Sept militants du Parti démocratique sénégalais (P.D.S.), opposition dirigée par Me Abdoulaye Wade (le Monde du 30 septembre), ont été inculpés de « complicité d'atteinte à la streté de l'Etat » et placés sous mandat de dépôt, a confirmé, jeudi 1 cotobre, le ministère de la justice. D'autre part, l'immunité parlementaire d'un député du P.D.S. M. Doudou Camara, a été levée par le bureau de reconnu avoir reeu un entraîne-ment militaire en Libye en com-pagnie de militants du P.D.S., notamment de M. Camera.]

# e LE COLONEI. KADHAFI s'est entretenu, jeudi 1º octobre, avec le président angolais, M. Eduardo Dos Santos, a annoncé Radio-Tripoli. Le chef de l'Etat angolais doit être recu le 15 octobre à PElysée. — (AF.P.)

Luxembourg Mme COLETTE FLESCH, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères du Luxembourg, s'est entretenue jeudi 1º octobre à Paris avec M. Chandernagor, ministre chargé des affaires européennes. L'entretien a fait ressortir la proximité de vues de Paris et de Luxembourg sur l'ensemble de ces questions européennes, précise-t-on au Quai d'Orsay. Les deux ministres ont notamment évoqué la réforme de la politique agricole commune et le récamen des structures budgétaires de la Communauté à propos de l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, M. Chandernagor a souligné la nécessité de mettre en place des organisations de marché efficaces, en particulier pour le vin, l'huile d'olive, les fruits et les légumes. • Mme COLETTE FLESCH

les légumes.

urió messéros

Comment of the later of the lat

vendredi 2 octobre à bord d'un destroyer à quai dans le port de Santander, à l'ouest du pays basque. L'explosion a troué la coque du navire et une voie d'eau s'est déclarée. Elle n'a pas fait de victimes. Le bàtiment participait à une patrouille dans les eaux du nord de l'Espagne, dans le cadre d'une opération militaire dont l'objectif était d'empècher les séparatistes basques de se livrer à des attentats sur le littoral — (Reuter.) du P.D.S., M. Doudou Camara, a été levée par le bureau de l'Assemblée. Selon le ministère de l'intérieur, M. Camara a reconnu « avoir participé en Libye, du 28 mars au 27 mai 1981, à des cours portant sur le renseignement militaire, la sécurité, le sabotage, la pose des mines et pièges, la déstabilisation. » — (A.F.P.) [Dans une mise au polut diffusée leudi. Pambassade du Séné-Haīti • LE PRESIDENT DU PARTI DEMOCRATE- CHRETIEN d'Haiti, M. Sylvio Claude, a été grièvement blessé le lundi 28 septembre dans sa cellgrevement blesse le luidi 28 septembre dans sa cellule de la prison de Port-au-Prince, au cours d'un passage à tabac, apprend-on dans les milieux de réfugiés haitiens au fusée leudi. l'ambassade du Séné. rasee jeuni, ramnassate du sene-gal à Paris précise qu'une per-quisition effectaée au domicile d'un ancien officier, M. Amadou Fall, arrêté pour escroquarie, avait permis de découvrir plumineux de rerugies namens au Venezuela. Încarcêré depuis un ans, M. Claude a été condamné à quinze ans de prison pour c outroge au chef de l'Etat par voie de presse ». — (A.F.P.) sieurs documents compromettant le P.D.S., notamment a un agenda décrivant des militants du P.D.S. dans un camp spécial d'entrai-nement en Libye » et deux cabiers d'instruction militaire « rédigés en arabe» et « concernant les techniques de sabotage et de déstabilisation», M. Fall aurait Libye

#### Thailande

● RECTIFICATIF. - Nous RECTIFICATIF. — Nous avons écrit par erreur dans le Monde du 25 septembre que le premier ministre de Thallande était le général Pray ut h Charumanee. Il s'agissait en fait du général Prem Tinsulanond.





Ce canapé "Sherpa" est une <u>Edition Spéciale</u> de Roche-Bobois. Nous venons de programmer des marchés qui nous permettent de vous faire bénéficier pendant un temps limité d'un prix préférentiel.

Compte tenu de ses qualités et de son prix, cette Edition Spéciale de Roche-Bobois nous semble être l'un des produits les plus compétitifs et les plus intéressants dans sa catégorie : les "curs Haute Qualité".

A Paris, 92-98, bd de Sébastopol - 10 à 18, rue de Lyon - 207, bd St-Germain - 52, avenue de la Grande-Armée, En banlieue, Athès-Mons, 37, route de Fontainebleau - Bourg-La-Reine, 72, bd du Mal Joffre - Melan, 2, rue St-Etienne. Versailles, 6, rue au Pain (pl. du Marché) et dans toutes les grandes villes de France.

#### **Navettes diverses**

L'Assemblée nationale, réunie le jeudi 1° octobre, dernier jour de la session extraordinaire du Parlement ouverte le 8 septembre dernier, a examiné plusieurs textes en deuxième lecture :

agation de la « loi Sauvage » sur les conseils d'uni-versité.

L'Assemblée a adopté le projet de loi dans les mêmes termes que ceux qu'elle avait votés en première lecture (le Monde du 18 septembre). Ce texte avait été ensuite profondément modifié par le Sénat le mercredi 30 septembre (le Monde du 2 octobre). C'est ainsi que les députés ont adopté une série d'amendements présentés par la commission des affaires tés par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Ces amendements prévoient no-

- La formule retenue par le Sénat, qui consistait à fixer les parts respectives réservées à cha-cune des catégories des membres des conseils d'université au sein La généralisation du quorum, décidée par le Sénat, pour tous les collèges électoraux, est sup-

 Des dispositions seront prises pour assurer une plus large par-ticipation électorale des étudiants. Une campagne d'information, no-tamment, sera organisée par les moyens audiovisuels;

- Les étudiants étrangers seront éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants fran-

Le clause de non-rééligiolité immédiate des présidents d'uni-versité, supprimée par le Sénat,

 Les présidents d'université et les directeurs d'U.E.R. éius avant le 1<sup>st</sup> juillet 1980 — c'est-à-dire les présidents et directeurs élus par des consells composés selon les règles prévues en 1963 — demeureront en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale de leur mandat. Le mandat des présidents et directeurs élus après le 1º juillet 1980 prendra fin au plus tard le 15 février 1982. Le plus tard le 15 fevrier 1982 Le Sénat avait jugé cette disposition discriminatoire. La Haute Assem-blée s'était prononcée pour une formile selon laquelle tous les présidents et directeurs en fonc-tions à la date de promulgation de la présente loi le demeure-raient jusqu'à l'expiration de leur mandat et feraient partie, à ce titre, des nouveaux consells.

● Emploi des travailleurs étran gers en situation irrégulière.

L'Assemblée a pris en compte la rédaction du projet tel qu'il a été modifié en deuxième lecture par le Sénat (le Monde du 2 oc-tobre), à l'exception de l'article 3 ter qu'elle avait introdui en première lecture dans le text gouvernemental et auquel les sé-nateurs s'étaient opposés. Ce t nateurs s'étaient opposes. Ce t article permet aux associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations de se consti-tuer partie civile pour l'applica-tion des dispositions relatives à l'emploi des étrangers.

L'Assemblée a également adopté un amendement présenté par le gouvernement qui permet, dans l'esprit de ce dernier; d'éviter que des sociétés fictives sous-traitent avec des entrepreneurs clandes-tins. Cet amendement est ainsi rédigé : « Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de cerjestement pas lui-même les moyens d'assurer ces prestations. les sous-tratte à son tour à un entrepreneur clandestin — est entrepreneur cianaestm — est tenu, solidairement avec celui avec qui il a traité et l'entrepreneur clandestin, au paiement des sa-laires et accessoires, impôts, taxes

SCHMIDT-MITTERRAND,

Le mark pent-il sauver le franc? Ce sera la

question la plus pressante de la prochaine rencontre de Schmidt et Mitterrand à Latché. Mais elle s'inscrira dans un débat géopolitique encore plus crucial. Un

pouvoir socialiste fort avec un franc faible fait face à un

pouvoir social-démocrate fragilisé, peu disposé à faire

des miracles avec sa monnaie forte. Le grand dossier

économique et politique de F.Schlosser et J.Mornand

vous fera regarder en face notre avenir d'Européens.

QUI TIENT L'AUTRE ?

et cotisations dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de pres-tations sociales en raison des tra-vaux ou services effectués pour

Un seul article du projet faisait encore l'objet d'un litige entre l'Assemblée et le Sénat. Les députés l'ont voté dans les mêmes termes que les sénateurs. Le projet de loi est donc définitivement adopté. Cet article reconnaît au ministère public, même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale, le droit de faire appel des jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des syndics ainsi que des jugements autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur. La cour d'appel doit statuer au fond dans un délai de quarante jours après le prononcé du jugement. Un seul article du projet faisait

#### LA SESSION ORDINAIRE « HÉRITE » DES PROJETS DE LOI RELATIFS AUX UNIVERSITÉS **AUX RADIOS PRIVÉES** ET AUX IMMIGRES

Au Sénat, M. Dailly (Gauche dém., Seine-et-Marne), qui pré-sidatt la séance, proclamant close jeudi à 20 h. 10 la session extra-ordinaire ouverte le 3 septembra. Auparavant, les sénateurs avaient modifié une nouvelle fois le pro-jet de loi abrogeant la « loi Sauvage ».

Sarvage ».

Sur proposition du rapporteur,
M. Habert (non-inscrit, Françals
de l'étranger), ils avaient repris
les dispositions votées la veille en
première lecture sur le quorum
des étudiants la composition des
conseils d'université et le sort des
directeurs d'U.E.R. (unité d'enseignement et de recherches) et
des présidents d'université.

Le gruppragnent a aussitif de-

Le gouvernement a aussitôt de-mandé la convocation de la commission mixte paritaire (C.M.P.) M. Miroudot (R.I., Haute-Saone) a annoncé que les sénateurs de l'ancienne majorité allaient saisir le Conseil constitutionnel). Deux autres C.M.P. devalent se réunir en ce début de la session ordi-naire pour achever l'examen et le vote du projet ser les sedice prinaire pour achever l'examen et le vote du projet sur les radios pri-vées et du projet relatif à l'em-ploi des travailleurs étrangers en situation irrégulière.

Sous la cour du Palais-Bourbon

#### DE NOUVELLES INSTALLATIONS POUR LES DÉPUTÉS

Les députés disposent, depuis le 2 octobre, de nouvelles instal-lations réalisées en sous-sol sous la cour d'honneur du Palais-Bourbon, qui a été recouverte de pelouses. Cinq salles de réunion, dont deux équipées de systèmes de traduction simultanée, per-mettront les réunions des groupes mettront les réunions des groupes et des commissions. Les réserves de la hibliothèque, qui comptent plus de six cent mille volumes, ont entraîné la construction de 24 kilomètres de rayonnages trois étages de parkings permettront d'abriter trois cent quatrevingt-dix voitures.

Il construction de cette fosse a entraîné l'édification d'un mur enterré à 47 mètres de profradeur pour résister aux infiltrations d'eau venant du lit de la Seine. Les travaux ont été menés à bien en moins de deux ans. Le devis initial de 90 millions de france établi en 1979 a été respecté, compte non tenu des révisions normales de prix, indiquet-on à la questure de l'Assemblée nationale.

#### La commission des lois est favorable à la création d'une commission d'enquête sur le SAC

La commission des lois de l'Assemblée nationale s'est prononcée jeudi 1º octobre, pour la création d'une commission d'enquête parlementaire destinée à diatre la lumière sur les activités du Service d'action civique (SAC) et à létermmer les complicités dont il a pu bénéficier à tous les niveaux ». Cette décision fait suite à une proposition émise par le groupe communiste peu après la tuerle d'Auriol.

Le repporteur de cette proposition, M. Alain Hautecceur (P.S., Var) a donné lecture d'une lettre adressée par le garde des sceaux au président de l'Assemblée nationale. M. Robert Badinter remarque que l'information judiciaire ouverte à la suite de la tuerie d'Auriol ne porte pas directement sur les activités du SAC mais qu'elle est tout de même en relation avec des faits qui sont à l'origine de la proposition du groupe communiste.

M. Radinter laissait néanmoins

groupe communiste.

M. Badinter laissait néanmoins à l'Assemblée nationale le soin d'apprécier si cette information judiciaire est ou non de nature à faire obstacle à la création a laire obstacle a la creation d'une con mission d'enquête.

M. Hautecœur a estimé que l'obstacle est levé dès lors que l'enquête parlementaire écarte de son champ d'investigation œux des faits qui donnent lieu à pour-mite.

saite.

Le rapporteur a rappelé que le SAC, association déclarée le 4 janvier 1960, avait pour but, selon ses statuts, de « rassembler toutes les personnes, sans distinction d'opinion ou de race, déstreuses de

Au Sénat

#### LES REGIONS ET LE PLAN

M. Michel Rocard, ministre M. Michel Rocard, ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, a été entendu jeudi 1ª octobre par deux commissions sénatoriales. Devant la commission des lois, il a notamment indiqué que la région aurait à jouer le principal rôle d'impulsion pour le développement économique.

pement économique.

En réponse à une question du rapporteur M. Michel Giraud (R.P.R., Val-de-Marce), président de la région lie-de-France, sur une éventuelle réforme des méthodes d'élaboration du Plan, le ministre a déclaré que le gouvernement n'avait pas encore arrêté sa position.

sa position.

Devant la commission affaires économiques, M. Michel conomique au nivesa local et régional devait conduire à définir des programmes mieux adaptés aux besoins locaux, à réaliser des investissements de d'imension moyenne, plutôt qu'à créer des équipements très importants, à offrir aux petites et moyennes entreprises les services qui leur sont nécessaires, à organiser la collecte de l'épargne régionale, à mettre en place des institutions de mutualisation du risque éco-

Le plan de deux ans, a-t-il dit, précisera seulement la stratégie macro-économique du sorategie macro-économique du sorategie ment; il sera neutre à l'égard de la planification régionale. Pen-dant cette période, la négociation avec les ministères continuera jusqu'à la mise en place d'une planification régionale adaptée aux besoins de chaque région.

#### DÉCENTRALISATION : LA MAJO RITE SENATORIALE VEUT REPRENDRE A SON COMPTE D'ANCIENNES PROPOSITIONS SOCIALISTES.

Les sénateurs de l'ancienne majorité ont déposé, sous la signature de MM. Schiëlé (Union centriste, Haut-Rhin), Girod (Gauche démocratique, Aisne), Larché (R.I., Selne-et-Marne) et Romani (R.P.R., Paris) une pro-nosition de loi constitutionnelle position de loi constitutionnelle avant l'ouverture au Sénat du débat sur la décentralisation. Leur texte reprend « en termes iden-tiques » plusieurs propositions faites en 1979-1980 par les parle-mentaires socialistes. Ils propo-sent notamment quatre modifi-cations de la Constitution rela-tives à l'attribution d'un pouvoir réglementaire propre aux collec-tivités territoriales, à l'extension du domaine de la loi, à la sup-pression de la fonction du préfet, à la reconnaissance du statut de collectivité territoriale à la région. texte reprend c en termes iden-

#### DEFENSE

• Après la manosurre Meuse-qui a eu lieu, la semaine der-ère, dans l'est de la France, le nière dans l'est de la France, le montant des dégâts rembourses par l'armée aux propriétaires des terrains sur lesquels ont évolué les unités a été de 150 000 france. Meuse - 81 était un exercice du premier corps d'armée en terrain libre, qui a réun i vingt et un mille hommes et un miller de véhicules divera, dont environ aept cents blindés.

soutenir l'action du général de Gaulle » et qu'elle devait mener à cet effet « une action civique, culturelle et sociale, en dehors de toute action politique ». M. Hautecœur a souligné que l'activité la plus apparente du SAC semble avoir été d'assurer le convice d'ordin de monifestations SAC semble avoir été d'assurer le service d'ordre de manifestations et de campagnes électorales. Toutefois, son nom a été prononcé à propos de diverses affaires qui ont défrayé la chronique judiciaire, a-t-il rappelé. M. Hautecœur a notamment évoqué à ce propos l'affaire Ben Barka en 1965, les activités illicites de la Société d'études techniques, économiques et commerciales en 1971, l'assassinat en 1973 d'un repris de justice ivonnais dirigerant local l'assassinat en 1973 d'un repris de justice lyunnais, dirigeant local du SAC, la publication en 1974 par Libération d'un document établi par le SAC qui dressait une liste de personnes à regrou-per en 1968 dans les stades mar-seillais.

Le rapporteur a aussi rappelé que le SAC avalt fait l'objet, en 1969, à la demande de Georges Pompidou, d'une importante épu-ration. Selon lui, l'opinion publi-

ration. Selon lui, l'opinion publique peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles les affaires dans lesquelles le nom du SAC a été prononcé n'ont pas été élucidées. Il s'est entin étonné que le secrétaire général de cette organisation. M. Debizet, ait pu déclarer son intention de placer le SAC à la disposition de la nouvelle opposition.

M. Philippe Séguin (R.P.R., Vosges) a estimé pour sa part que la création d'une commission d'en quête constituerait aun détournement de procédure à des fins politiques ». La commission des lois a repoussé un amendement, présenté par M. Séguin, qui souhaitait étendre le champ d'investigation de l'enquête narlevestigation de l'enquête narle-mentaire à l'ensemble des services d'ordre des partis et groupe-ments politiques.

La police recherche le corps d'Yves Courtois

La police judicaire de Marseille, aidée notamment par des marins-pompiers, explore, depuis le jeudi pompiers, explore, depuis le jeudi le octobre, nons indique notre cor-respondant régional, l'ensemble de l'ancienne mine des Mayons, dans le Var, où ont été déconverts le 36 juillet les corps de cinq des vic-times de la tuerie d'Auriol. Selon la police, ces investigations constituent un travail de routine En fait, la police judiciaire n'exclut pas que Pune ou Pautre des galeries de la d'inhumation pour a la corns d'Yves

Yves Courtois est ce membre du SAC proche de Jacques Mass cteur-stagiaire assassiné le 19 juillet à Auriol, et Lionel Collard, autre membre du SAC inculpé et écroné dans le cadre de cette affaire. La police considère que ce militant de longue date, disparu depuis le 15 mai, a été exécuté. Le parquet du tribunal de Marseille a ouvert, le 10 septembre, une info mation contre X... pour séquestre tion arbitraire le con-

> La situation en Nouvelle-Calédonie

#### TROIS MILITANTS INDEPENDANTISTES SONT CONDAMNÉS A DES PEINÉS DE PRISON FERME

Trois des neuf militants indé-pendantistes qui avaient été arrê-tés à la suite des nombreux inci-dents survenus dans la région de Canala, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie ont été jugés, jeudi 1- octobre, à Nouméa, sui-vant la procédure des flagrants

M. Blaise Tonchance, qui était M. Blaise Tonchance, qui était accusé de violences commises sur le fils du gérant d'un hôtel situé près de Canala, à la station thermale de la Crouen, lors du saccage de l'établissement, a été condamné à deux mois de prison ferme. Deux autres Mélanésiens, MM. Jean-Marc Nechero, et Yvon Perinion, ont été condamnés à huit mois de prison ferme. Le premier avait tiré une balle près du visage d'un « bronssard » suropéen, qui protestait contre l'abattage de l'un de ses bœus; le second avait tiré une décharge de chevrotines, sans l'atteindre, de chevrotines, sans l'atteindre contre le voisin de ce fermier venu préser main-forte à celui-ci venii preser mani-turve a commun. Les trois inculpés avalent renoncé à bévéficier du délai de trois jours prévu, selon la pro-cédure, pour préparer leur cédure, pour préparer défense

● Le Comité pour l'indépen-dance et l'unité de la France, que préside M. Michel Debre, a décidé d'organiser, avant l'été 1982, un colloque national sur l'unité française. Afin de préparer ce col-loque, des comités pour l'unité française seront constitués dans chaque région. Pour tous rensel-gnements, s'adresser au secréca-riat du comité, 21, boulevard Beauséjour, 75016 Paris, Tél. : 525-03-98, de 9 heures à 12 heures

#### Selon le P.C., les animateurs de Rencontres communistes se sont mis hors du parti

Rencontres communistes, groupe de réflexion de communistes critiques dirigé par M. Henri Piszbin, organise, le mercredi 7 octobre, une soirée d'étude sur le travail et la crise, 3, rue d'Athènes, à Paris (9°). Dans un numéro spécial de Rencontres communistes hebdo, le collectif fondateur déclare s'inscontres communistes hebdo, le collectif fondateur déclare s'inscrire « dans le sillage d'une tradition qui fut à l'honneur du parti communiste français: Semaines de la pensée marxiste, débats lors de la fête de l'Humanités. Un autre débat sur l'histoire récente du P.C.F. est prévu pour le 24 octobre.

La cellule Janrès, du dix-neuvième arrondissement, à laquelle appartient M. Fiszbin, a demandé au comité central du parti de ratifier l'exclusion, qu'elle a réclamée, de l'ancien secrétaire fédéral. Le secrétariat du comité central a publié à ce sujet, le

central a publié à ce sujet, le 1° octobre, une déclaration rappelant que en instaurant une activité de tendance, le groupe Rencontres communistes visait cà imposer au parti un mode de institutionnement qui () le mica imposer au parti un mode as fonctionnement qui (...) le priverui de son efficacité révolutionnaire». Les membres de ce groupe avaient été in vit és à défendre leurs idées « dans la discussion ample et libre, préparatoire au vingi-quatrième

congrès ».

Le secrétariat du comité central constate : « Leur réponse est venue brutale et immédiate, sans même que soit pris le temps d'une réflexion sérieuse : c'est la

#### « IL EST IMPENSABLE QU'ON BRISE LA PAIX SCOLAIRE ». déclare Mgr Efchegaray à sa sorfie de l'Élysée.

Mgr Roger Stchegaray, président de la conférence épiscopale, a assuré, jeudi 1º octobre, au terme d'un entretien de plus d'une heure, à l'Elysée, avec M. François Mitterrand, qu'il accident de la company de la hommes. avait a confiance dans les hommes du pouvoir et en leur sagesse », qui a-t-il dit, « rejoindra la sa-gesse du peuple français ».

Au sujet des problèmes de l'école privée, qui ont été évoqués, l'archevêque de Marseille a indi-qué : « Nous n'en sommes pas ou stale des negociations, mais à la state des negociations, mais à la phase exploratoire. Il y a tellement de préjugés que nous avons besoin de nous connaître dans un climat de loyauté et de confiance réciproque. Pracisant que « les catholiques peuleut contribuer positionment à

er positivement è la rénovation pédagogique et ins-titutionnelle de l'école », Mgr Et-chegaray a affirmé : « L'Eglise catholique ne poura renoncer à son identité ni à son projet éducatif propre » a Il est impensable, a-t-il poursuivi, que l'on brise la paix scolaire à l'heure où toutes les forces de la nation doivent s'unir. Nous sommes en face des mêmes réalités et des mêmes préoccupations : défendre l'homme et ses libertés. de leur activité de tendance. (...)

» Devant cette attitude, qu'il regrette mais qu'il rejette comme
absolument contraire aux règles
statutaires du parti et aux besoins de sa vie démocratique, le
comité central ne peut que consiater que les membres du collectif qui a créé Rencontres communistes se sont mis aux-mêmes
hors du parti. Il en prend acte. »

M. Fiszbin : un coup de force M. Henri Fiszbin, président des Rencontres communistes, nous a déclaré : « Je constate que la direction du P.C.F., s'en/once dans une procédure tout à fait Elégule par rapport aux statuts. C'est un verttable coup de force, et le co-mité central, qui se réunit la se-maine prochaine, sera mis devant le fait accompil.

le fait accompli.

» Or la direction ne paraient pas à faire avaliser ce coup de force par les organisations de base, comme le prouvent les débats dans plusieurs cellules. Rien ne nous empêchera de continuer à poser les problèmes politiques auxquels le parti est confronté, afin qu'il puisse jouer son rôle et reconquérir son influence.

#### M. Elleinstein écrif à M. Marchais

Dans une lettre qu'il adresse central, M. Jean Elleinstein rappelle qu'il n'a jamais accepté la décision prise en 1980 suivant 
laquelle il se serait mis « hors du parti». Il déclare se réjouir 
de la nouvelle orientation politique du P.C.F. et de sa participation au gouvernement, et il lui 
paraît que les débats précédant 
le vingt-quatrième congrès, qui 
auxa lieu au début de 1982. « doivent permettre de jaire de notre 
parti un élément dynamique de 
la nouvelle majorité, un pôle ds la nouvelle majorité, un pôle de réflexion, d'initiative et d'action, et cela dans l'union avec le parti socialiste, dans le cadre de la politique définie par le président de la République, François Mitterrand.

M. Elleinstein demande que la M. Elleinstein demande que la décision le concernant soit reportée, et ajoute : « Je ne prétends pas avoir toujours eu raison ni avoir toujours agi iudicieusement mais suis-je vraiment le seul dans ce cas? Que penser des camarudes qui nous dirigent depuis des années et dont les responsabilités sont d'autant plus lour de s qu'elles sont plus anciennes? » M. Elleinstein écrit encore

s. Elleinstein ecrit encore:

Si ce congrès de la dernière
chance échoue, le parti verra son
influence s'éroder encore plus. Des
millions d'électeurs l'abandonnerout comme ils ont commence à
le faire en avril et juin 1981. Des
dizaines de milliers d'adhérents le
quittes de milliers d'adhérents le quitteront comme c'est le cas de-puis 1978. (...)

Menons un débat politique
ouvert et franc, c'est la condition du redressement.

#### ANCIENS COMBATTANTS

La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie

#### Selon TTFOP, 52 % des personnes interrogées estiment que le 19 mars est la date qui convient

Alors que le président de la République est saisi du compte rendu de la table ronde organisée à l'initiative de M. Jean Laurain, ministre des anciens combattants, sur le choix d'une date commémorative pour bonorer les victimes de la guerre d'Algéria, la FNACA organisation d'anciens combattants d'Afrique du Nord—dont le choix s'est porté sur le dont le choir s'est porté sur le 19 mars depuis 1963 — publie les résultats d'un sondage effectué à sa demande par l'IFOP.

sa demande par l'IFOP.

Entre le 22 et le 28 septembre, l'IFOP e interrogé 2 135 personnes âgées de quinze ans et plus. Cinq questions ont été posées. Une majorité de 62 % (contre 23 %) s'étant prononcée en faveur d'une cérémonie annuelle pour le souvenir des victimes, les deux questions principales ont donné les résultats suivants:

 S'il devait y avoir une céré-monte, la date du 1! mars 1962; jour du cesses-le-feu, vous paraît-elle convenir ou non? Convient, 52 %. Ne convient pas, 20 %. Sans opinion, 28 % Bets-vous favorable, opposé ou indifférent à ce que le 19 mars devienne chaque année un: fournée de commémoration officielle de la fin de la guerre d'Aigérie, à la mémotre de toutes les victimes civiles et militaires?

Favorable, 42 %. Oppose, 19 %. Indifferent, 31 %. Sans opinion,

Rappelons que, sans qu'il ait été procédé à un vote, une majo-rité des participants de la « table ronde » réunie le 29 septembre s'est prononcée pour la date du 16 octobre. Il est vrai que l'hypo-thèse du 19 mars, en égard à la

prise de position du président de la République lors de sa confé-rence de presse du 24 septembre — « Cela, à mes yeux, ne peut pas être le 19 mars ». — avait été écartée, a priori, de la discussion de la « table ronde ».

La FNACA, lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 30 septembre, a confirmé sa résolution de continuer à célébrer la mémoire des victimes des évènements d'Afrique du Nord le 19 mars d'autant plus qu'en 1982 il s'agira du vingtième anniversaire du cessez-le-feu en Aigèrie.

Quant à l'Association républi-caine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC), elle s'est a adressée solennellement au président de la République en lui demandant de n'officialiser au-cune date et de laisser à chaque association le libre choix de sa date de commemoration » iate de commémoration ».

● Une erreur de transmission, relative au compte rendu du congrès de l'U.N.C. qui s'est tenu à Blots (le Monde du 29 sep-M. Porteu de la Morandière avait déclaré que la célébration du 19 mars 1982 pouvait honorer la mémoire des soldats tombés en Algérie, Tunisie et Maroc.

M. Porteu de la Morandière nous prie de préciser que, au contraire, il a toujours exprimé son hostilité à me telle délébration qu'il considère comme insultante pour la mémoire des soldats tombés pour la France dans les diebels.

Par afficurs, l'U.N.C.-A.F.N. se réjouit des conclusions de la table ronde favorables au 16 octobre.

مكذا من الأصل

MESEMAINE SEC PIERRE WALKO

Un ent

NU 28 SEPTEMBRE

Un entretien avec M. Roger-Gérard Schwartzenberg

#### P.C., les animatens mtres communists mis hors du part

Section de la contraction de l THE RESERVE te Harre M. Finber : to too. to Pierra

Separate to the separate to th The second second THE THE PARTY OF T Des Design

A Part of the Control of the Control

9074 PT 44 

....

うじゅうほう

SECTIVE .

The second secon THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO **...** van 4 4 . Harmon of the land e mile paris 

ر وضع⊈ في e areasta i e establish · 经 海绵 通行

COMBATTANTS entien de la fin de la quem de

1. 25 in process in

to 18 man et la ا در المراجع ا المراجع المراجع

- En quoi la personnalité spécifique du M.R.G. s'est-elle révélée dans l'action gouver-nementale depuis l'élection de François Mitterrand à l'Elysée? D'une manière générale, le

(Suite de la première page.)

D'une manière générale, le MR.G. constate avec satisfaction que plusieurs de ses thèses ont été prises en compte. Je vous cité deux exemples : le premier est relatif à l'imposition des des grandes fortzmes. Vers la fin du mois d'août, dans les milieux gouvernementaux, on parlait d'un taux qui pourrait être aux alentours de 5 %. Publiquement, nons avons dit que ce taux devait être modèré, qu'il de vait se situer entre 0,5 % et 1 %. A un demi-point près (1) nous a v o n s obtenu satisfaction. Le second exemple sur lequel nous constatons une évolution très positive vers notre point de vue, c'est l'imposition de l'outil de travail : le MR.G. a toujours repété qu'il le M.R.G. a toujours repété qu'il fallait réellement exonérer l'outil de travail et l'investissement créateur d'emplois. Or, c'est dans cette direction que le président de la République s'est très clai-rement engagé dans sa dernière

- Dans quelles directions souhaitez-vous que la politique du gouvernement soit infléchie?

— Vous savez que notre tradi-tion c'est de mettre l'accent sur le développement des libertés et le développement des libertés et des initiatives. En matière de libertés, de droits individuels, de qualité de la vie, le M.R.G. a le sentiment d'avoir joué un rôle moteur et innovateur ces dernières années en se battant, le premier, pour plusieurs causes nouvelles: pour l'écologie du réel, sur le terrain, à l'initiative et à l'exemple de Michel Crépeau, à La Rochelle: pour un grand débat démocratique sur l'énergie: celui-ci va avoir enfin lieu. En matière de la politique du gouvernement, chacun des ministres est tenu au strict respect de la solidarité gouvernement, entre d'énergie nucléaire, nous considérons qu'il ne peut pas y avoir une zone réservée à la technocratie électronucléaire, et une sone interdite au débat démocratique. Tous les dossiens doivent être electronicieare, et une sone in-terdite au débat démocratique. Tous les dossiers doivent être ouverts, tous les éléments d'in-formation doivent être portés, sans au cune exception, à la connaissance des citoyens et des élus. C'est cels la démocratie. Et elle doit valoir pour le anciéaire comme nour le reste. comme pour le reste.

» Un des sujets sur lesquels nous souhatterions voir le posi-tion gouvernementale évoluer est celui des radios libres.

» En ce qui concerne la régle-

mentation transitoire annoncée par le ministre de la communication en juillet dernier devant le Sénat, le M.R.G. a souhaité deux modifications qui vont dans le sens d'une libéralisation accrue

» Sur le premier point, c'est-à-dire le rayon d'emission, nous dire le rayon d'émission, nous avons obtenu astisfaction, puisque celui-ci a été porté de 5 à 30 kilomètres. Les radios privées locales ne seront donc pas des radios d'extrême proximité, vouées par là même à la chronique des chiens écrasés. Le second point, c'est que nous pensons qu'il faut qu'il y ait une pluralité véritable des modes de financement, des ressources, dont peuvent disposer les radios libres. » C'est pourquoi le Mouvement peuvent disposer les radios libres.

A C'est pourquoi le Mouvement des radicaux de gauche plaide en faveur d'une publicité réglementée et limitée et souhaite que ce point de vue soit finalement retenu dans le statut définitif de l'audiovisuel qui sera examine par le Parlement au début de 1982. Il serait en effet difficile de reconnaître le droit de vivre, sans reconnaître les moyens d'exister, sauf à admettre que ces moyens deviennent la charité publique, sous l'aspect de subventions locales, le mécénat privé officiel ou — pis encore — officieux.

La gauche tout entière est favora-ble à l'idée du « soldat-citoyen » et du service national pour tons.
Mais, dans ce cadre, elle doit
continuer d'exprimer sa faveur
pour un service national court —

et réellement actif — qui seralt progressivement réduit à six mois.

» Certes, chacun le comprend, cette réduction ne peut être instantanée, et sa mise en place nécessite un étalement dans le temps. Mais il faut continuer de rappeler qu'il s'agit toujours bien là de notre objectif.

» Nous pouvons aussi envisager

» Nous pouvons aussi envisager des formes diversifiées du service national, par exemple celle d'un national, par exemple caue d'un service civique. Je pense, pour ma part, à une forme de diversi-fication qui pourrait être ana-logue à celle que John Kennedy, dans les années 60, avait envi-sages sous l'angle du Pauce Corps. sage: sous rangie du *Peace Corps.*Ce « corps de la paix » pourrait,
dans notre pays, se concrétiser
de la manière suivante : la faim
dans le monde est une tragédie.
Cinquante millions de personnes par an sont frappées à mort par ce fléau, et notre pays pourrait s'engager, plus resolument qu'il ne le fait, dans l'assistance civile novens deviennent la charité pu-blique, sous l'aspect de subven-tions locales, le mécénat privé officiel ou — pis encore — offi-cieux.

3 Le second point sur lequel nous souhaitons une évolution, c'est la durée du service national.

#### La liberté de se faire entendre

règles pour les partis politiques de gauche, qui sont des orga-nisations démocratiques avec leur franc-parler et leur libre-eramen, ne sont pas du tout analogues à celles d'organisations qui, comme le parti gaulliste et l'UD.F., fonc-tionnaient comme des partis e godillots », des partis de l'in-conditionnalité, La règle, à gaugodillots », des partis de l'inconditionnalité. La règle, à gauche, c'est au contraire que les partis de la vie publique et la garantie des droits de l'opposition.

> Le M.R.G., comme ses par-tenaires, a eu l'occasion de s'ex-primer sur l'ensemble des grands sujets qui ont fait ou qui vont

- Revenons sur la présence du M.R.G. au gouvernement. Vous n'avez pas
la possibilité d'agir en aval de
la possibilité d'agir en aval de
la délibération gouvernementale.
C'est le rôle du travail parledu dans les thèses socialistes?
Quelles possibilités avez-vous
de vous distinguer du parti
asocialiste dans l'expression de
la potitioue du gouvernement? aussi, pour les parlementaires de chaque parti, à déposer leurs propositions de loi.

— Si vous êtes elu, quelles orientations ou quelles inflexions donnerez vous au M.R.G. et comment voyezvous ses rapports futurs avec le parti socialiste?

— Je souhaite que cette élec-tion, si elle a lieu, soit l'occa-sion d'un nouvel élan pour le Mouvement des radicaux de gauche, notamment dans deux directions particulières : la pre-mière, que le citals tout à l'heure, c'est le développement par la gauche des libertés.

» D'une manière générale, nous sommes pour ce que nous appe-lons les quatre « D », c'est-à-dire dimension humaine, diver-sité, décentralisation, droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, le M.R.G. a pris diverses initiatives. Nous avons notamment demandé aux présidents des trois chaînes de télévision de faire en sorte qu'il y att une programma-tion plus importante de films, de débats ayant trait aux droits de denais ayant trait aux cruiss de l'homme et aux libertés ; de ma-nière que la liberté redevienne une familiarité du cœur et de l'esprit pour les téléspectateurs. > Nous souhaitons, d'autre part,

h rous contations d'autre part, la relance et la modernisation de ce que l'on appelait autrefois l'instruction civique, pour que celle-ci soit largement ouverte sur la vie économique et sociale.

Le second axe, c'est le dévelement de la recontant de la reconstitue » Le second axe, c'est le déve-loppement par la gauche des ini-tiatives, parce que la « priorité des priorités » c'est la lutte contre le chômage. Or nous considérons que la bataille pour l'emploi ne se gagnera pas avec les seules forces du secteur public — même élargi — puisque, une fois les nouvelles nationalisations réalisées, plus de 80 % de la production nationale dépendra encore du secteur privé. C'est dire qu'il convient d'associer nepenura encore du secteur privé. C'est dire qu'il convient d'associer très largement les entrepreneurs à l'effort de relance de l'économie et à la bataille pour l'emploi.

et à la haraile pour l'empioi.

Nous sommes très attentifs au fait qu'il y a, parmi ces entrepreneurs, quarante-cinq mille entreprises de dix à cinq cents salariés qui réalisent la moitié de la production industrielle française. Il fant absolument associer à cet effort de relance les dirigeants des P.M.E. et P.M.I. et, pour cela, faciliter leur accès au crédit, comme cela d'ailleurs a commence d'être fait, et réformer très pro-tondément un sythème de charges fondément un système de charges sociales essentiellement assis sur les salaires et qui handicape les industries de main-d'œuvre en

ayant l'effet d'un véritable « im-pôt sur l'emploi ». objectifs sociaux pluriannels et serait un instrument de référence

» En matière de développement et de coordination des initiatives, nous sommes très favorables au retour à la planification démo-cratique si abendonnée sous les deux précédents septennats et nous insistons pour que le plan économiques se double, selon l'idée chère à Pierre Mendès-

France, d'un plan social. » Celui-ci devrait comporter des

— Reste l'aspect stratégi-- Notre stratégie est toujours la même, c'est l'alliance des forces de gauche. Notre fidélité et notre ténacité, notre fermeté, notre rigueur dans ce combat, ont contribué, je crois, à faire ce qui est notre crèdit dans l'opinion.

» Nous considérons par consé-» Nous considérons par conséquent qu'il faut une pleine et entière fidélité à la solidarité gouvernementale et parlementaire qui unit la garche, solidarité d'autant plus nécessaire que la droite se remobilise et reprend ses attaques contre l'œuvre de réformes qui est entreprise, et qui porte atteinte aux intérêts économiques et sociaux qu'elle exprime porte atteinte aux intérêts écono-miques et sociaux qu'elle exprime Mais nous considérons aussi que cette solidarité trouve sa force même dans le vie propre et l'indé-pendance de chacune des forma-tions politiques de la gauche par rapport à ses partenaires. C'est vrai notamment par rapport au parti socialiste, qui est notre allié deouis longtemos...

- Est-ce vrai aussi par rap-port au parti communiste? - C'est vrai très naturellement

allié depuis longtemps...

par rapport au parti communiste. J'ai souvent l'occasion de dire que les socialistes et les radicaux sont des cousins et même des cousins germains, mais pas des frères numeanx.

-- Quels liens de parenté ont les radicaux de gauche avec les communistes?

– Ce sont des membres de la même grande famille de la gau-ohe, avec une proximité moins immédiate dans la parenté.

— A quel degré? - Ce sont des cousins à un

degre moins rapproché. Mais ce sont aussi des membres de la famille! Nous sommes dans la même alliance, dans la même ma-jorité. Je dirai aussi, sous l'angle stratégique, qu'un des intérêts de l'existence du Mouvement des ra-dicaux de gauche, c'est que nous avons vocation à occuper l'espace politique qui sépare le parti socia-liste de la nouvelle opposition, qu'on appelle généralement, faute d'un meilleur terme, le « centre gauche ».

serait un instrument de référence pour les partenaires sociaux. Il permettrait d'organiser active-ment la solidarité en faveur des catégories les plus défavorisées, en faveur des chômeurs et plus spé-cialement des jeunes chômeurs, en faveur aussi des personnes agées et des handicapes. > Voilà le double éventail sous l'angle du message : développe-

l'angle du message : développe-ment des libertés, développement des initiatives.

#### Des cousins, pas des frères jumeaux

qu'autour de ce qui existe et, dans ce secteur de l'opinion publique, le Mouvement des radicaux de gaoche est le seul à posséder de véritables structures nationales, une représentation parlementaire forte de trente élus, deux cents conseillers généraux, des milliers d'élus municipaux, neuf présidences de conseil régional. Bref, c'est très naturellement autour de nous que peut s'or gan i ser véritablement ce centre gauche, qui doit être un centre gauche, qui doit être un des pôles importants de la nou-velle majorité.

— La grande reunification de la « famille radicale », c'est encore une chimère pour longtemps ?

 Je crois beaucoup plus au vote des électeurs qu'au jeu des appareils. Ce qui est essentiel, c'est que nous jouions ce rôle d'almant vers les électeurs ou vers les adhèrents qui verdent soutenir l'action gouvernementale de pérformes et relevate des performes et relevate de performes et rel de réformes et rejoindre sincère-ment nos idées

- Vous surveillez attentivement ce qui se passe actuelle-ment au sein de PU.D.F.?

— Je constate que l'U.D.F. ne se porte pas bien, c'est le moins que l'on puisse dire, et qu'elle est traversée de forces contradic-toires. L'U.D.F. a été une structoires. L'U.D.F. a été une struc-ture de concertation de forces politiques disparates autour d'un projet qui s'est finalement avéré, dans la réalité, un projet infini-ment conservateur : le projet Giscard-Barre. Il est donc natu-rel que l'U.D.F., aujourd'hui que son chef n'est plus au pouvoir, prenne mieux conscience de sa diversité et de ses contradictions.

— Depuis l'élection de Fran cois Mitterrand à la présidence de la République, est-ce que « l'Etut-spectacle » a complè-tement disparu ?

-- « L'Etat - spectacle », cela consiste à mettre l'accent sur les personnalités et non pas sur les programmes. Or la gauche s'est fait êtire sur un programme précis et défensiné surelle met en courre aujourd'hui. Par consequent, ce que j'ai appelé l'Etat-spectacie ne me semble pas du tout représenté Car, en vérité, on ne s'organise aujourd'hui. Le propre de M. Gis-

card d'Estaing, au contraire, était de déployer comme un rideau de fumée autour de ses intentions et de ses projets véritables.

- D'après ce que vous m'avez dit, il n'y a pas beaucoup d'état d'âme au sein du M.R.G. Est-ce que l'unanimisme au sein d'un parti politique est une bonne chose pour la vitaillé de ce parti?

— Si nous constatons aujour-d'hni, comme cela semble se des-siner, un très, très large consen-sus sur la ligne politique qui est la nôtre, comme nous l'avons ren-contrè d'allieurs au comité directeur du 9 juillet dernier, c'est très certainement que cette ligne cor-respond aux sentiments et aux vœux de l'immense malorité des veux de l'immense majorne des radicaux de geuche. Il n'est pas anormal que les membres d'un même parti tombent d'accord entre eux sur leur avenir com-

— Dorénavant on ne pose plus la question de l'existence autonome du M.R.G.?

-- C'est une question qui ne se pose réellement pas... - Qui ne se pose plus ?...

— Je ne crois pas qu'elle se soit posée de manière réelle, même dans le passé. La question « To be or not to be » est une question réservé à Hamlet et pas à un parti reserve a Hamlet et pas a im parti politique. Un parti politique se doit d'exister dans sa propre force, sa propre conviction et sa propre biologie. C'est un élan vital et une conviction profonde qui nous amènent à exister. Il n'y a pas à s'interroger à l'infini sur l'exis-tence que la non-existence. Nontence ou la non-existence. Nous démontrons notre existence en existant et notre progression en

Propos recueillis par LAURENT ZECCHINI.

(1) Ce taux a été fixé de 9,5 à à 1,5 %.

● Le Conseil constitutionnel, réuni le jeudi 1s octobre, a rejeté quatre requêtes relatives aux élections législatives de juin dernier. Ces décisions valident l'élection de quatre députés : MM Michel d'Ornano, UDF.-PR. (Calvados, 3°), André Rossinot, UDF.-rad. (Meurthe-et-Moselle, 3°), Hyacinthe Santoni. R.P.R. (Bouches-duthe Santoni, R.P.R. (Bouches-du-Rhône, 1<sup>m</sup>), Pierre Sauvaigo, R.P.R. (Alpes-Meritimes, 6°).





11 H 45. Pierre Mauroy reçoit MM Delmon et Petitmangin, patrons des Charbonnages de France, tout de bleu vêtus. Il sort un gros stylo feutre et prend des notes... Soudain, Marie-jo Pontillon ouvre la porte: «Pierre, l'Intérieur te fait prévenir qu'une prise d'otages vient d'avoir lieu à l'ambassade de Turquie...» Lêger frêmissement du côté du sourcil droit du Premier ministre. «Combien de tonnes produisez-vous ?» reprend

Une semaine de beaucoup plus de 39 h sans quitter P. Mauroy d'une semelle. F.O. Giesbert exténué.

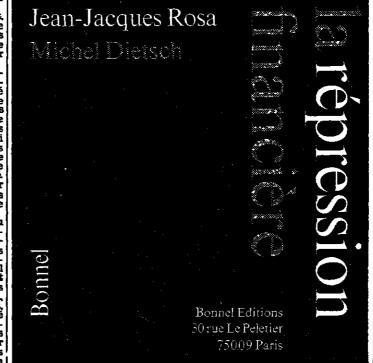



Le premier anniversaire de l'attentat de la rue Copernic | JUSTICE

#### M. Cheysson a participé à une « marche silencieuse » da MRAP

Répondant à l'appel du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), na miller de personnes ont par-ticipé jeudi 1º octobre, à Paris, à une marche silencieuse, rue Copernic (16º), pour célébrer, à deux jours près, le premier anni-versaire de l'attentat commis le 2 octobre 1990 contre le syna-3 octobre 1980 contre la syna-gogue située dans cette rue et au cours duquel quatre personnes

cours duquel quatre personnes furent tuées.

De nombreuses organisations s'étalent jointes à cette marche, notamment la C.G.T., la C.F.D.T., le SNES, le SNE-Sup, la JOC, la Fédération autonome de la police, etc., ainsi que différentes personnalités, notamment le président de la Ligue des droits de l'homme, M. Henri Noguères.

Des messages de MM. Mauroy et Giscard d'Estaing

premier ministre, a adressé, jeudi 1º octobre, une lettre à M. André 1ª octobre, une lettre à M. André Ullmo, président de l'Union libérale israélite de France, où il déclare notamment: « Il est indispensable d'évoquer ce douloureux souventrajim de maintenir la vigilance des esprits face à un danger toujours renaissant. » Indiquant que, « en raison d'autres engagements pris», il ne pourra se rendre personnellement à la commémoration prévue le 4 octobre rue Copernic. « ce qu'il a la commemoration prevue le 4 octobre rue Copernic, « ce qu'il regrette vivement », M. Mauroy rappelle que, « dès l'annonce de ce bouleversant événement; le parti socialiste avait témoigné de son émotion et de son indignation devant la gravité d'un tel atten-

Cheysson, ministre des relations extérieures, a rappelé que, il y a un an au moment de l'attentat, ses fonctions à Bruxelles l'avaient empêchê d'être, comme il l'aurait souhaité, avec ceux qui manifes-tèrent après l'attentat.

Plusieurs membres du parti communiste étaient également présents, notamment MM Pierre Juquin, membre du bureau poli-tique, André Lajoinie, président du groupe communiste à l'Assem-blée nationale, et Charles Leder-man, représentant les sénateurs communistes.

M. François Grémy, président du MRAP, devait, dans une courte sonnalités, notamment le président sonnalités, notamment le président de la Ligue des droits de l'homme, d. Henri Noguères. Venu à titre personnel, M. Claude ampleur à l'action des victimes s.

D'autre part, M. Pierre Mauroy, premier ministre, a adressé, jeudi 1º octobre une lettre à M. André il cotobre une lettre au président de l'Union libérale is raélite de France, où il déclare notamment : « Il est indispensable d'évoquer ce dou-loureux souvenir afin de maindureux souvenir af que je partage l'émotion et l'indi-gnation de la communauté juive gration de la commandate que cette commémoration serve de témorguage auprès de tous les Français afin que Foubli ne s'installe pas dans les esprits. (...) »

L'insertion professionnelle et sociale des jeunes

#### LE RAPPORT DE M. BERTRAND SCHWARTZ SUSCITE DES RÉACTIONS POSITIVES

M. Bertrand Schwartz sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (le Monde du 2 octobre) a provocué une reaction positive de la part de la C.F.D.T. - Ces problèmes, estime la confédération, sont en effet traités evac une approche nouvelle, dans leur globalité (emploi, formation, cadre de vie, régionalisation et autonomie des ieunes dans tous les propositions qu'il contient, même al domaines). Le rapport se place dans une perspective de solidarité en taveur des plus détavorisés (jeunes sortis du système scolaire sans aucune qualification) et de réduction C.F.D.T. insiste pour que l'on prenne en compte au maximum les inéga-lités touchant les jeunes temmes. » La C.F.D.T. estime cependant - in-

#### SPORTS

A partir de 1988

#### LE TENNIS ET LE TENNIS DE TABLE AU PROGRAMME DES JEUX OLYMPIQUES

Les membres du Comité international olympique (C.I.O.) réunis à Baden-Baden (R.F.A.) ont décidé le la octobre d'inscrire le termis et le tennis de table au programme des Jeux d'été de Séoul en 1988. Dès 1984 ces deux sports figureront au programme comme sports de démonstration, c'est-à-dire ne donnant pas lieu à distribution de médailles. Avec cette décision le pro-

gramme olympique comprend désormals vingt-trois sports (1). Le tennis de table, qui compte douze millions de pratiquants sera désormals le plus « jeune » des sports olympiques. Le tennis, qui avait figuré jusqu'en 1924, s'était retiré à la suite d'un 1924, s'était retiré à la suite d'un différend entre la Fédération internationale et le comit: d'organisation des Jeux de Paris. Il s'agit donc d'un retour, pour ce sport que M. Samaranch, président du C.I.O., considère actuellement comme « le plus populairs du monde », avec ses quelque cent millions de pratiquants dont une forte proportion quants dont une forte proportion de femmes. La professionnalisa-tion accentuée de ce sport (25 millions de dollars de prix sont offerts dans les tommois en 1981) risque de poser des problèmes pour la sélection.

(1) Athlétisme, aviron, basket-ball, can a cance, cyclisme, escrime, foot-ball, gymnastique, haltérophilie, handball, hockey sur gason, judo, lutte, natation, pentathog moderne, équitation, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc, volley-ball et yach-ting.

● FOOTBALL. — En huitièmes de finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, le SEC Bastia sera opposé au Dynamo Thilissi (U.R.S.S.). En seizièmes de finale de la coupe de l'U.R.F.A. les Girondins de Bordeanx affronteront Hambourg S.V. (R.F.A.). Les deux clubs français disputeront les matches aller le 21 octobre sur leur terrain. Les matches retour seront joués de 4 novembre.

Le publication du rapport de suffisants les taux de rémunération proposés ». Elle demande aussi « des précisions sur les statuts des jeu-088 » et sur « la dmit à l'aypression dans la tormation, y compris dans fentreprise, et sur le contrôle des représentants des travailleurs sur les conditions de travali des jeunes en entreprise -. La C.F.D.T. souhaite « que ce rapport et les multiples

elles mettent en cause des tabous,

ne restant pas enfouis dans les tiroirs

de l'administration ».

M. Jacques Pommatau, secrétaire général de la FEN (Fédération de (...). La l'éducation nationale), qualifie d' = intéressant = le rapport Schwartz par « la stratégie de l'espoir » qui le sous-tend. La FEN considère que deux types de mesures sont nécessaires », celles qui se rapportent aux jeunes sortis sans qualification du système scolaire et celles - non moins urgentes - qui s'attacheraient à « une grande rénovation de l'ennt technique public, afin que tout le système éducatif soit à même d'accueillir et de former l'ensemble des jeunes ». « Nous ne vouions pas, conclut M. Jacques Pommatau, que sous prétexte de mesure. urgentes que nous-même souhaitons concernent les jeunes chômeurs, on dessaissise le service public d'éducation. .

> Le Mouvement A.T.D.-Quart-Monde (Aide à toute détresse) souligne « l'importance et l'intérêt de ce rapport », mais il demande notamment e qu'aucun jeune ne puisse désormais être écarté des prochains stages d'insertion (...) » et » que des milliers de jeunes lesus du sousprolétariet, ne maîtrisant ni la lecture ni l'écriture, en soient les premiers bénéficiaires ..

Disparition d'un bébé dans un hôpital de Marseille. — Un bébé âgé de quatorze mois, la petite Emmanuelle Estival, a disparvice de pédiatrie de l'hôpital de la Timone, à Marseille, où else était soignée pour une luxation de la hanche. Les enquêteurs retiennent l'hypothèse d'un enlèvement par une femme ne pouvant avoir d'enfant. vant avoir d'enfant

script-girl

Cours directs (100 et 20 année )

LE CONSERVATOIRE

LIBRE DU CINEMA FRANÇAIS

assistant-réalisateur

monteur-monteuse

CLCF 16, rue du Delta, 75009 Paris Tél. 874.65.94 Documentation M sur demande

Cours par correspondancen in année théorique seulement

LE PRÉSIDENT DES ASSISES AYANT REFUSÉ UN SUPPLÉMENT D'INFORMATION

### Le procès de l'affaire de Broglie débutera le 4 novembre

M. André Giresse, président de la cour d'assises de Paris, a refusé, seudi 1er octobre, de donner suite à la requête de M. Pierre Arpaillange, procureur général près la cour d'appel de Paris, qui, le 23 septembre, lui avait demandé de prescrire un supplement d'information dans l'affaire de Broglie. Cette loppements des informations judiciaires confiées à M. Jean-Louis Bruguière, juge d'instruction au tribunal de Paris, concernant le projet d'assassinat de M. Pierre de Varga par le docteur Nelly Azerad, et l'attentat qui a coûté la vie au docteur Georges Fully, inspecteur général de l'administration

pénttentiaire. Le proces de l'affaire de Broglie débutera donc bien le 4 novembre comme

Dans son ordonnance, M. Giresse motive sa décision en ces termes : « Si les faits évoqués dans cette requête sont susceptibles de constituer des éléments nouveaux de nature à justifier un supplément d'information pour contribuer à une manifestation plus grande de la verité, il nous apparaît que, compte tenu de la nature et de l'importance de l'affaire d'homicide volontaire sur la personne de Jean de Broglie, la mesure d'instruction complémentaire sollicitée doit être appréciée contradictoirement et plus

opportunément par la cour à la lumière des débats, à l'audience, toutes les parties ayant pu en débattre » Mais le président de la cour d'assises a ferruss, sirus, ca

THE PARK WILLIAM

(<sub>2</sub>-

ييواواد - الحاد

11 to 12 to

The state of the s

12 - 23 This is This is

. . . . . . . . . . . . .

:::::

précisé qu'e il appartiendra à M. le procureur général de saisir la cour de cette demande de supplément d'information, au cours des débats, s'il l'estime utile ». Il se pourrait donc que le procès ne puisse aller à son terme, car, si l'instruction de l'attentat du docteur Fully n'a pas de lien établi avec le meurtre de Jean de Broglie, celle qui concerne le projet criminel contre Pierre de Varga est étroitement liée à l'assassinat de

#### Les «phantasmes» du docteur Nelly Azerad

Une nouvelle fois, le docteur Nelly Azerad se retrouve au centre de l'affaire de Broglie. Ce médecincardiologue, qui jouit d'une excel-tente réputation professionnelle, avait, de destruction de documents de nature à faciliter la recherche de crimes et de délits. Elle fut finalement libérée deux mois et demi plus tard, le 22 juin 1977, mais reste toujours inculpée dans ce dossier lié de près au meurtre du député de l'Eure.

Le docteur Azerad est accusée d'avoir fait disparaître plusieurs agendas de rendez-vous, et notamment celul du dernier trimestre 1976. dans lequel flourgient les dates et les heures où elle a rencontré soit Jean de Broglie, tué le 24 décembre 1976, solt celul qui est considéré comme l'instigateur présumé de son assassinat, Pierre de Varga. Ce médecin connaissait bien ces deux hommes. Le premier, car elle l'a soloné, et parce qu'elle lui a établi des certificats médicaux, et notamment ceux destinés aux compagnies pour, des contrata d'assurance sur la vie, destinés à garantir les emprunts bancaires souscrits pour l'achat de la Rôtisserie de la Reine-Pédauque. Le second parce qu'elle fut son médecin à l'hôpital des prisons de Fresnes, alors qu'il purgeait une peine de hult années d'emprisonnement pour escroqueries. Le docteur Azerad et Pierre de Varga se lièrent d'amitié et continuèrent de se rencontrer après sa libération obtenue au moyen d'une « grâce médicale ».

#### Agendas détroits

Ces carnets de rendez-vous revêtaient une importance toute particuilère, car les meurtriers de Jean de Broglie avaient prévu son assassinat pour le 26 novembre, puis pour le .10 décembre 1976, alors qu'il avait rendez-vous rue Blanche, au cabinet du docteur Azerad. Ces projets échouèrent en raison de circonstances diverses. Mais Pierre de Varga fut accusé d'avoir averti Guy Simoné de la date et de l'heure des rendez-vous de Jean de Broglie. Ces présomptions apparaissent d'autant plus sérieuses que, le 5 avril 1977, l'hebdomadaire Minute révélait qu'un avocat, Mª Alain Beaumier, défenseur de Pierre de Varga, s'était rendu dès la 29 décem bre 1976, chez le docteur Azerad et lui auralt demandé d' - arranger où appareissait que depuis le mois d'octobre de Varga lui rendait visite trois fois par semaine (...); détruire son répertoire téléphonique où étaient consignés, outre les numéros de de Broglie et de de Varga, ceux de plusieurs personnalités du monde de la politique et des affaires. Entre autres, celui de Mª Lemarchand -. La secrétaire parlementaire de Jean de Broglie a révélé à M. Guy Floch, juge d'instruction, que M. de Varga avait însisté à plusieurs reprises pour que le député de l'Eure n'oublie pas son rendez-vous du 26 novembre. Après ces révélations, Mª Beaumier sera suspendu pendant six mois, et, depuis cette date, ce dossier est

que le docteur Azerad, mêlée de près à l'affaire de Broglie, est susceptible de connaître que quesuns des dessous de cette affaire. en effet, été inculpée, le 8 avril 1977, D'ailleurs Serge Gehrling aurait déclaré que ce médecin se serait vanté auprès de lui de conneître beaucoup de choses sur ce scandale et lui surait même confié son intention de faire paraître un livre sur ce sujet. Ce manuscrit, selon Serge Gehrling, se trouverait dans un coffre. Bien évidemment le docteur Azerad conteste les affirmations de son coînculpé. Il n'empêche que ce médecin, en raison de son passé, a au un comportement pour le moins étrange. Dans une lettre pubilée par Minute, elle reconnaissait que M° Beaumier lui avait demandé - entre autres d'arranger un alibi -. Cette attitude a probablement nui à son ami de Varga, qui n'a jamais cessé de protester de son innocence. Est-ce à dire qu'elle craignait des représailles de sa part au point de

vouloir le falre tuer ? Là est toute la question. Il est vrai qu'elle a été victime, à l'époque, d'agressions dont elle pensait, à tort ou à raison, que Pierre de Varga était à l'origine. Depuis, elle semblait craindre son éventuelle remise en liberté, à tel point qu'elle a tenté de convaincre trois magistrats de sa bonne santé bien qu'il soft depuis plusieurs mols hospitalisé à la salle Cusco de l'Hôtel-Dieu. Mais après l'inculpation du docteur Azerad, le 28 juillet demier, pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de de Varga, celul-ci s'est désisté dès le 25 juillet de sa constitution de partie

réalisé par M. Serge Gehrling - lui aussi inculpé - au moyen d'un fusii à lunette d'une fenêtre surplombant semble peu sérieux. Et cela, même si une bande magnétique, enregistrée dans le bureau de M. Lucien-Aimé Blanc, à l'époque chef de l'Office central de répression du banditisme, et contenant un échange entre M. Gehrling, son indicateur, et le docteur Azerad n'a jamais caché docteur Azerad, atteste de la réalité de ce projet. En effet, entre rencontrait en prison et certains l'intention et l'exécution, il y a un milieux politiques à qui elle a rendu

Cet incident en tout cas démontre connue pour parier à tort et à tra- pensaire de la police. Volubile, intrivers. D'ailleurs, elle affirme aujourd'hui qu'elle voulait simplement, à cette occasion, étudier le comportement de - psychopathe - de Gehrling. Lui réplique qu'il avait accepté cette offre en remerciement de ses soins et... pour « la libérer de ses

phantasmes ... M. Serge Gehrling, ancien mercenaire, escroc notoire, qui avait rencontré le docteur Azerad à l'hôpital des prisons de Fresnes semblait a priori bien incapable d'exécuter Pierre de Varoa avec un fusil à lunette en raison d'une vue particulièrement déficiente. Qui croire dans cette as no'l to tuodeb nimich & enicts:if demande quelle place ont la vérité et l'imaginaire ? Il faut bien reconnaître que le docteur Azerad avait tout le loisir de s'adresser à de meilleures « gâchettes » pour exécuter son projet, réal ou supposé, en raison de ses relations avec des

#### Très bayard, trop bayard

ll se passera en tout cas près d'un an entre l'ouverture de l'information contre X..., le 7 août 1980, et les inculpations. Pendant cette période le docteur Azerad est place sur écoutes téléphoniques. Et ce médecin est très bavard, trop bavard : ceia lui vaudra d'être également inculpée, ainsi que M. Gehrling et quatre autres personnes, notamment un pseudo-agent du SDECE et un faux général, pour un rocambolesque nium au détriment de pays du Proche-Orient et un trafic d'armes Ce projet criminel, qui devait être à destination du Liban. Cette dernière affaire, au moins, ne semble pas avoir eu de suites. Faux trafic, vrale escroquerie? Tout ce petit une cour de la prison de la Santé monde a sens doute été abusé par où de Varga effectuait sa promenade, le faux agent du SDECE. M. Jean-Louis Brugulère, le juge d'instruction chargé du dossier, aura sans doute du mal à découvrir la part de vérité parmi les affabulations de ce

medecin quelque ceu mythomane. Agés de cinquante-quatre ans, le son attirance pour les truands qu'elle grand pas à franchir, surtout quand bien des services. Elle a même on sait que le docteur Azerad est exercé ses fonctions dans un dis-

gante, provocante, un tantinet cabotine, elle aimait à fréquenter ce qu'il est convenu d'appeler le grand monde. Almant son métier et appréciée des prisonniers, elle avalt été suspendue de son poste de médecin de l'administration pénitentiaire le 22 mars 1977 parce que son comportement paraissalt suspect, notamment après un trafic de - grâces médicales - qui avait motivé, le 5 octobre 1974, l'ouverture d'une Information contre X... pour trafic d'influences, corruption et compilcité, depuis close par un non-lisu. Un poste qu'elle avait obtenu il y a seize ans grâce au docteur Georges Fully, médecin inspecteur généra des prisons, assassiné le 20 juin 1973 par l'explosion d'un colis plégé déposée à son domicile. L'Information ouverte à l'époque avait, là aussi, été close par un non-lieu en 1979. Elle vient d'être rouverte après l'arrestation du médecin cardiologue et grâce aux écoutes téléphoniques dont elle a fait l'objet.

Interrogée à plusieurs par M. Bruguière, à titre de témoin, elle affirme qu'ella na sait rien de plus que ce qu'elle avait déclaré à l'époque. Pourtant il ne fait guère de doute qu'elle connaît une partie des tenants et des aboutissants de ce dossier lié au trafic des graces médicales, même si elle n'a jamais été inquiétée à ce sujet, en raison notamment de ses relations avec un cabinet d'avocats connu lié à Pierre de Varga.

Parlera-t-elle ? C'est peu probable, car elle salt qu'elle signeralt, ce faisant, son arrêt de mort. Et cela aussi bien en ce qui concerne at de Georges Fully que celul de Jean de Broglie. Reste à savoir si elle n'est pas déjà allée trop loin dans ses conversations téléphoniques. Les bandes enregistrées recelent-elles suffisamment d'éléments propres à faire avancer ces deux dossiers? Le refus de M. André Giresse, président de la cour d'assises de Paris, d'ordonner un supplément d'information concernant les affaires instruites par M. Brugulère ne permettra pas de le savoir pour l'instant. Mais il v a fort à parier que le procès de Broglie na verra pas sa conclusion en cette année 1981.

MICHEL BOLE-RICHARD.

#### CONDAMNÉ EN CORRECTIONNELLE

#### un allbi - en faisant plusieurs choses. L'auteur de la mort d'un jeune homme est acquitté aux assises de la Seine-Maritime

Rouen. - Les jurés des assises de la Seine-Marítime, présidées par Mme Noëlle Montells, ont acquitté, jeudi 1 octobre, M. Michel Godard. Le 5 décembre 1976, M. Godard, aujourd'hui agé de quarante-huit ans, avait tué d'un coup de fusil de chasse Jean-Jacques Pinot, vingt ans, qui, pris de boisson, brisait à l'aide d'un cric la porte du café exploité à La Feuillie (Seine-Maritime) par Mme Godard.

Autodéfense, légitime défense.
Les deux expressions n'auront cessé, deux journées durant, de venir et revenir des deux côtés de la barre, admises par les uns, mises en doute par les autres.
Dans la nuit du 4 au 5 décembre 1976, à l'issue d'un bal, une petite bande de jeunes gens a invecti bande de jeunes gens a investi le café-hôtel des Godard, à La Fenillie. L'alcool aidant, les es-prits s'échauffent, tant et si fort que Mme Godard tente, mais en vain, de décourager l'un des comsonnateurs. Jean alsonner consommateurs, Jean Jacques Pinot — l'analyse démontrera qu'il avait dans le sang plus de 2 grammes d'alcool par litre au moment des faits. — en lançant dans sa direction le contenu d'une petite bombe lacrymogène.

Jugé une première fois par le tribunal cor-rectionnel de Dieppe, en janvier 1978, M. Godard, accusé alors d'« inattentions et maladresses ayant entrainé involontairement la mort », avait été condamné à un an de prison avec sursis, et 50 000 francs d'amende (« le Monde » du 2 février 1978). Non satisfait du jugement, M. Godard avait fait appel, puis s'était pourvu en cassation, désirant que l'aifaire soit jugée aux assises. De notre envoyé spécial l'admettre Mais ce qu'il n'admet pas, c'est que l'association Légi-dichel Godard a vidé de leurs time défense soit « partout pré-

Michel Godard a vidé de leurs plombs un certain nombre de cartouches de chasse. Cette fois, il se saisit de son calibre 12 à canons superposés et, d'une poignée de ces cartouches inoffensives, charge l'arme, revient dans la salle, où l'agitation reste à son comble, et tire à deux reprises en direction des trouble-fête.

Pas pins que la bombe lacrymogène et la matraque les coups de feu ne semblemi impressionner J.-J. Pinot. Michel Godard réarme son fusil et fait feu une nouvelle fois, arme à la hanche, en direction du jeune homme, qui s'écroule, touché dans la région du foie par deux cents plombs. Michel Godard a vidé de leurs

time délense soit e partout présente derrière cette affaire » et veuille faire de M. Godard la evictime » d'un tragique malentendu. Pour M. Sisterne, « u existe d'autres moyens de faire cesser le tumuite : pourquoi l'accusé n'a-t-il pas, comme le veui l'usage, appelé les gendarmes? » M. Jean Vayrac, l'avocat général, qui reconnaît, lui aussi, l'honnèteté de l'accusé, « commerçant trunquille et honnête », soulignera à son tour que M. Godard « a été utilisé comme le porte-drapeau d'une cause », mais que, ne serait-ce que « pour le principe, il doit être condanné, comme il l'avait été la première jois ». dans sa direction le contenu d'une petite bombe lacrymogène.

Car Jean-Jacques Pinot, indéniablement en proie à une violente excitation, est allé chercher dans sa voiture un cric et, à présent, il s'en aide pour briser la porte d'entrée de l'établissement. Impuissante, Mme Godard demande à son mari, qui exploite un garage voisin et s'occupe peu du café, de venir à la rescousse. Michel Godard, membre du comment des fêtes de La Feuillie, est en train de se restaurer avec quelques amis du comité dans la curs de beauf qu'il brandit n'a au cun effet. Le tunnite continue de plus belle.

Que le garagiste ait ignoré la grand-petine à convaincre le jury. Ils ont su dire les mots qui toucher au ceur plus qu'à la raicuisine. Le nerf de beauf qu'il brandit n'a au cun effet. Le tunnite continue de plus belle.

Quelques jours auparavant

هكذا من الأصل

#### "INFORMATION novembre

EL DEL 10 COLT C. C. COLTES DE dense toutes in the sea resident as a superior as a su the same HARL S'E l'est to ic que le proces r cor, at Construction and Colorer Pully n'e pas d de Jean de Eroprojet original and a second 

#### zerad

~\_627C.

ante, provinciante un terrore des no. elle cimo i o militariante and our convent during the ten-sonce. Armon son the first stre-fac des prisonn and the streespendue de 217 pres. De Terre William Class on State See See Emilia 1977 tart, alt rit tittle REPRESENTATE OF THE 6879 13701 of 1757 to 1751 550 (43-67 x 1) Section of the control of the contro ರ್ಷ-ಕರಸಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ 12:00 075 07500 00 000 10 2:00 Power metals into-its preday grisont, statistic  $g_{\theta}(t) \to g_{\theta}g^{\theta}(\theta) h(t) = 0 \quad \text{if} \quad$ septide à son son l'arre, 100 端標準 1 9011 1111 स्थान्त्रे, कोस् सामान्य एकः या नामान्त्रेत्रे अक्षान्य स्थान वस्ता करेगाव गाउँ गाउँ स्थान

र्गक्तकारणा के उत्तर अप Company of the second s ಕ್ರೀಕ್ ಕೆರ್ಡ್ ಕೀರಿ ಎರಡು ಸರ್ವ SAMPLE A . . . . 100 ge M Breitere v த்த சிரோத் ஆர் 7 that size size the new Table 1990 Paul total SE HOUSE SUIVE TOTAL TOTAL Data compress at the control of the on Busines were the first training Supplemental States of the Control o and married to the second Congression of the State of the Assembly a second section of the Sec. 43.25 The second second second

Secretary of a safety of the

De Chiffm sin alle Jane Ballia F REPRESENTED TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF туг<sub>и</sub>: **бе сток** Сл. Розго (1711) 1980世末 まままれ 1.2 201 H AND THE PARTY OF THE PARTY 24.860 PM - 14. 11. 11. 11. 11. Sign in the place of the second THE BACK POINTS OF THE STATE Application of the second of t en segrator a CEE OF STREET TO 1.1本編 · 2851 STENET EDIES CHAD

mme est acquitte Maritime greatility for party to the sales

promise to the first of the contract of the co Service of the servic A year Care Paris Section 201 

E STATE OF THE STA

A STATE OF THE STA

MÉDECINE

AUX ENTRETIENS DE BICHAT

Verrues, virus, contagion et suggestion

La disparition spontance des cause appartiennent à la famille des papora, dont sept types au moins ont été identifiés dans les rerues est un fait bien reconnu. L'apparent mystère de ce phénomène s'éclaire si l'on sait qu'il s'agit des seules tumeurs humaines dont l'étiologie virale est certaine, ce qui explique qu'un choc émotif quelconque puisse stimuler chez les sujets atteints une réaction de défense immunoune réaction de défense immuno-logique et de rejet. Les virus en

verrues ou papillomes humains. L'organisme normal mobilise ses défenses immunologiques

contre l'agression des papilloma-virus, comme le prouve, a indiqué le docteur R. Laurent (C.H.U. de Besançon), la fréquence accrue et le caractère profus et rebelle des

eclosions de verrues chez les su-jets dont les réponses immuni-taires sont amoindries, comme les transplantés rénaux ou les cancéreux traités par des médications immunosuppressives. La réactions immunosuppressives. La réaction de défense est triple, car elle s'adresse à la fois au virus responsable et aux cellules de la tumeur elle-meme. Le lait qu'elle puisse s'exercer spontanément voire inopinément — explique que la disparition des verrues fasse recette à ce point chez nombre de psychiatres, de guérisseurs ou de praticiens convaincus...

Mais la confiance, le hasard, le for emotif ou la suggestion ne fonctionnent qu'irrégulièrement (40 % des cas), et il existe, fort heureusement, des moyens thérapeutiques plus constamment efficaces pour éliminer les diverges formes de verrues ses formes de verrues.

La chirurgie d'abord, sous forme d'un simple curetage suivi d'application d'acide trichlorace tique pour les verrues plantaires douloureuses. La cryothérapie (destruction par l'azote liquide) (destruction par l'azote liquide) pour les verrues vulgaires, ou une application locale d'une solution de cantharidine. L'électrocoagulation pour les condylomes (au niveau de l'anus ou du perinée) et l'application de vitamine A acide (acide rétinoïque) pour les verrues planes du visage et des verrues planes du visage et des membres. Ces divers moyens per-mettent cette destruction nécessaire d'abord parce que les ver-rues sont contagieuses et risquent de se multiplier, ensuite parce qu'elles peuvent être invalidantes (verrues plantaires).

La contagiosité des papillomes cutanés est attestée par les caractères particuliers de leur apparition : un enfant sur dix en est atteint entre douze et quatorze ans, aux mains et aux genoux, régions exposées aux traumatismes. Les verrues plan-taires touchent essentiellement les sujets qui marchent pieds nus, et les épidémies de piscine sont bien connues, de même que celles liées à la location de chaussures

La transformation maligne des La transformation maligne des verrues est exceptionnelle chez l'homme, ce qui a pu paraître surprenant, pulsque l'on sait depuis 1933 que les tumeurs induites chez les lapins par des papillomavirus se cancérisent avec une fréquence très grande. Les travaux menés à ce sujet ont montré que le pouvoir de multiplication des virus et leur potentiel cancérogène étaient liés à la constitution génétique de l'hôte qu'ils infectent. infectent.

Le risque n'est d'aflieurs pas plus grand, indique le docteur C. Chardot (Nancy) pour les grains de beauté, ou naevus, si répandus que chaque Européen en répandus que chaque Européen en porte en moyenne une quinzaine. L'une des tumeurs cutanées malignes les plus redoutées, le mélanome ne se développe qu'une fois sur deux sur un naevus comnu du malade, et la plupart du temps si ce naevus se trouve situé dans une zone où il risque d'être irrité de façon permanente: cuir chevelu, paume de la main, plante des pieds, région de la barbe, de la ceinture ou des bretelles.

Il importe toujours de traiter

Il importe toujours de traiter au plus vite, car le mélanome reste le plus dangereux des can-cers cutanés, s'il n'est pas traité immédiatement et massivement.

Formation continue ou publicité?

S'agissait-it vraiment d'une séance de formation médicale continue? L'amplthéâtre était parole, accusé par un dermatologue de n'êtra que « le reprécomble, le mercredi 30 septembre, pour la « table ronde » consacrée à l'acné féminine. Le sujet, il est vrai. correspond bien à une préoccupation du praticien cénéraliste. Pour l'occasion, on avait innové. Le traditionnel « patron hospitalier », animateur de la - table ronde -, avait cédé sa place pour un soir à un « simple généraliste » de la banlieue parisienne. Innovation encore avec la présentation d'un film de quelques minutes montrant une dizalne de jeunes femmes — en parfaite santé semble-t-il - discourant sur l'acné, ses causes, sa réalité et ses conséquences. A dire vral, le plus étonnant n'était pas là. Il se dissimulait dans l'aisance - le brio même - avec laquelle l'audiroire fut conduit à peutique ultérieure face à une acné luvénile féminine.

Oubliant presque tous les traitements traditionnels, insistant à plusieurs reprises sur l'intérêt d'un nouveau produit dont la commercialisation débutera en 1982, la plupart des participants à la «table ronde» donnalent l'impression de réciter avec application une lecon. Le scénario jusque-là était sans faille. Pourtant, la séance fut trop longue : l'heure de la dis-cussion venue, deux brèves Interventions suffirent à miner le bel édifice. Soulignant une imprécision méthodologique dans l'un des exposés, un auditeur

sentant d'un laboratoire labriquam de la progestérone », une substance potentiellement concurrente. Quelques minutes plus tard, le professeur Aron-Brunetiere (chel du service de dermatologie à la Fondation Rothschild), calmement, s'étonna de la qualité des résultats allè-gués, loin de correspondre, expliqua-t-il, à ses propres données expérimentales. Une réponse embarrassée suivit, mettant un terme à la joute oratoire qui venaît à peine de Sans doute ne faudrait-il voir

là qu'une petite anecdote si l'affaire était unique. On sait que, de près ou de loin, la formation médicale post-universitaire est presque toujours sous la gouverne des firmes pharmaceutiques. Pourtant, depuis quelques années, la règle du jeu semblait plus claire, et il n'était pas rare que les informations délivrées à cette occasion soient exemptes de tout message publicitaire direct. Cela n'en rend que plus étonnants certains des faits observés lors des entretiens de Bichat, une manifestation financée en partie par ceux qui, volontairement, y assistent. Au sortir de la « table ronde » sur l'acné, le représentant du fabricant de la nouvelle spécialité pharmaceutique confieit luimême, tout en se déclarant surpris par la tournure qu'avaient prise les événements, qu'il aurait aimė « quelque chose de plus équilibré ». — J.-Y. N.

#### **ÉDUCATION**

#### L'université de Paris VII réclame aux étudiants une participation financière supplémentaire

Des « contribuables » résignés

Des vagues à Jussieu? Non, pas même l'écume d'une colère rentrée. Les deux syndicats étudiants UNEF ont pourtant protesté contre la décision du conseil d'université de Paris-VII (par 26 voix sur 36) de réclamer « une contribution pédagogique supplémentaire » avec l'accord du ministère. Lors de l'inscription, les étudiants paient 120 francs de plus dans le premier cycle, 150 francs et 180 francs en deuxème et 180 francs en deuxème et troisième cycle.

M. Jean-Jacques Bernier, éin président de l'université Paris-VII en février dernier, justifie cette décision par une lettre affichée dans les bureaux d'inscription des U.E.R.: un déficit budgétaire de 11 millions de francs ne peut de l'administration proteste contre une mesure que certains qualifient d'e escroquerie », puis-qualifient d'e escroque est puis de contre de prêt » de contre de contre de contre de prêt » de contre de

dans les bureaux d'inscription des UER: un déficit budgétaire de 11 millions de francs ne peut attendre 1982 pour être résorbé. On appelle le collectif budgétaire à la rescousse: 5.4 millions de francs « On a été gâtés », alme à dire M. Bernier. Pour les 5.5 millions de francs restant, la présidence invoque l'argument classique, en forme de démonstration: les charges immobilières sont en augmentation — la subvention de fonctionnement se maintenant à 40 millions de francs — et donc la part financière consacrée aux activités pédagogiques est en diminution. Le président assure que la somme prélevée sur les droits d'inscription ira exclusivement aux activités pédagogiques, à la bibliothèque notamment.

A 150 francs par étudiant, en moyenne pour les quelque trente mille étudiants payant sur trentecing mille inscrits cette année — chiffre constant sur deux ans, — la direction compte recueillir 45 millions de francs environ,

la direction compte recueillir 45 millions de francs environ. qui seront alloués aux U.E.R. au prorata du nombre d'étudiants. En plus, la présidence en appelle à la « volonté de solidarité et de responsabilité des étudiants ». Résultat : on « contribue ». If y a bien l'INEF indépen-Il y a bien l'UNEF indépen-dante et démocratique (animée par des socialistes et des trotskis-

tes) qui dénonce cet « impôt » injustifie. En biologie — département le plus important par le nombre, — les étudiants détoursent sans rechigner. « Je ne m'en suis pas soucié, avoue un étudiant asiati-

ciale).

A côté des syndicats, qui diffusent des communiqués, le personnel de l'administration proteste contre une mesure que certains qualifient d'« escroquerie », puisqu'elle est intervenue le 18 septembre « au beau milleu d'une contre d'intervente le 18 septembre « au beau milleu d'une contre d'intervente le 18 septembre » au beau milleu d'une le contre d'intervente le 18 septembre « au beau milleu d'une le contre d'intervente le 18 septembre » au beau milleu d'une le contre d'intervente d'intervente le contre de l'intervente d'intervente de l'administration proteste contre l'intervente de l'administration proteste contre une de l'administration proteste contre l'administration proteste de l'administrati

tembre a au beau muieu d'une campagne d'inscription ».

a La solidarité à bon dos, lance une responsable des inscriptions, 180 F supplémentaires pour un étudiant de troisième cycle, c'est beaucoup. Sans compter le recrutement d'une douzaine de vacataires rémunérés par une partie de la contribution pédagogique. »

L'affaire des droits d'inscription n'en est pas une pour le président. Pour la plupart des étudants non plus. Pourtant les droits de scolarité étalent fixès à 95 F depuis 1969. A Paris-VII, ils viennent d'augmenter de 100 %

#### PRESSE

● Au « Sunday Times », les ouvriers qui étaient en conflit avec la direction du groupe ont accepté, jeudi 1º octobre, de sus-pendre leur mouvement de grève et d'accepter les termes de l'ac-cord auquel les dirigeants de leur syndicat (N.G.A.) étaient parve-nus mardi dernier avec M. Mur-

doch.
Qualifiant cet accord d'« honorable », M. Len Murray, secrétaire genéral du Trade Union
Congress, a indiqué que les ouvriers avaient consenti à ne plus entraver la sortie des journaux et renoncé à être payés pendant les jours de grève. Sur le fond du conflit la hiérarchie des salaires (le Monde du 2 octobre), de nouvelles conversations s'engageront avec la direction.

— (Publicité) -

D.E.A. D'ÉTUDES POLITIQUES COMPARATIVES

Délivré par le Département de Science politique de la Sorbonne (Université de Paris I) et organisé par le Centre d'Analyse compa-rative des Systèmes politiques (laboratoire associé au C.N.R.S.) dirigé par Maurice Duverger. Théorie des dictatures (M. Duverger).

- Les systèmes communistes (M. Lesage et H. Carrère d'En-
- Les systèmes grabo-africains (G Conac et M. Mozaffari). Les régimes semi-présidentiels (M. Duvorger).
- ♠ Les régimes parlementaires (J.-C. Colliard).

Histoire comparative des systèmes politiques (J. Lagroye).

Les dossiers de candidatures doivent être déposés avant le 15 octobre 1880 à la Sorbonne, Département de Science Politique, 14, rue Cujas.

Tél.: 329-12-13, poste 39-25.

à partir du 3 octobre

# d'Octobre aux

toutes les collections 81-82

| MANTEAUX      | Rat d'Amérique          | 6250F           |
|---------------|-------------------------|-----------------|
|               | Murmel                  | 5850F           |
| <u>.</u>      | Ragondin                | 5750F           |
|               | Vison pastel            | 18750F          |
|               | Vison Dark              | 13750F          |
|               | Vison Dark              | 12850F          |
|               | Marmotte canadienne     | 13250F          |
|               | Renard bleu             | 11750F          |
|               | Loup canadien           | 12750F          |
|               | Loup canadien           | 1175 <b>0</b> F |
|               | Castor rasé             | 11750F          |
| MANTEAUX      | Queues de vison         | 8750F           |
|               | Pahmir                  | 7650F           |
|               | Guanaco pattes          | 4850F           |
|               | Opossum d'Amérique      | 4350F           |
|               | Astrakan pleines pleaux | 4850 F          |
|               | Astrakan pattes         | 2650F           |
|               | Chevrette               | 3250F           |
|               | Lapin castorette        | 2450F           |
|               | Lapin naturel           | 1750F           |
| PELISSES      | intérieur Oposum        | 4750F           |
|               | intérieur Lapi <b>n</b> | 2450F           |
|               | intérieur Lapin         | 1850F           |
| <b>VESTES</b> | Renard roux             | 5850F           |
|               | Renard bleu             | 5750F           |
|               | Renard blanc            | 7850F           |
|               | Marmotte canadienne     | 8350F           |
| VESTES        | Coyotte                 | 5450F           |
|               | Mouton .                | 2150F           |
|               | Chevrette               | 1850F           |
|               | Lapin naturel           | 1350F           |

SERVICE APRES-VENTE Les plus larges facilités de palement

Reprise en compte de vos fourrures actuelles au plus haut cours

115,117,119,rue La Fayette 100, Av. Paul Doumer PARIS 16e PARIS 10e

PRES GARE du NORD

ANGLE RUE de la POMPE

MAGASINS OUVERTS TOOS LES JOURS DE 9H.30 A 19H. SANS-INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE

L'HEURE: 11 h 54 LE JOUR: 26 septembre 1981 LE LIEU: Everett, État de Washington L'ÉVÉNEMENT: Premier Vol du 767

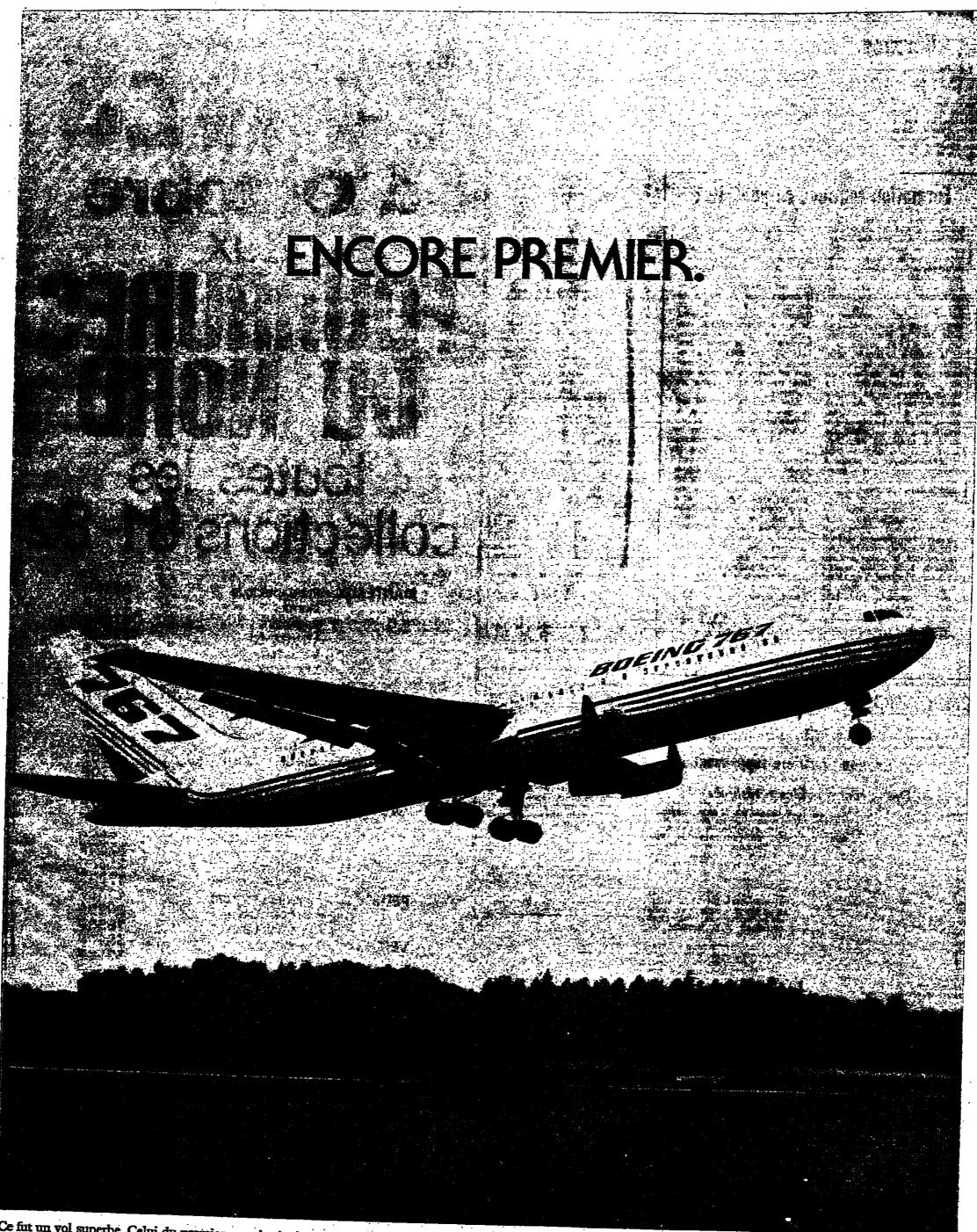

Ce fut un vol superbe. Celui du premier courrier à réaction entièrement nouveau depuis près de dix ans. Le premier d'une génération entièrement nouvelle d'appareils économes en carburant. Le premier qui bénéficie d'une voilure de conception avancée et qui marque un nouveau progrès dans l'aérodynamisme. Le premier qui soit équipé d'un Poste de Pilotage 21° Siècle entièrement intégré, disposant d'ordinateurs et d'instruments de bord destinés à réunir, mesurer et calculer toures les coordonnées du vol pour permettre à l'équipage de piloter l'appareil dans des conditions d'efficacité optimale. Nouvelle étape qui contribuera à garantir aux transporteurs le maintien de tarifs qui avion commercial dans l'histoire, est désormais une réalité. Lorsqu'il entreraen service l'an prochain, il rejoindra d'autres premiers, ses aînés de la famille Boeing-les 727,737et 747.

مكذا من الأصل



## Le Monde

# LOISIRS ET TOURISME

#### **CATALOGUES** AU CRIBLE

## Deux jours au bout du train

Le candidat au voyage ne peut se plaindre d'être sous-informé : il est sollicité de toutes parts

Pour l'aider à se retrouver dans cette profusion de propositions plus allechantes les unes que les autres, nous reprenous aujourd'hui notre série « Catalogues au crible ». Cela avec toutes les réserves d'usage et sans prétendre être complet ou définitif. Ce mois-ci, les week-ends S.N.C.F.; pour recréer un peu l'illusion des va-

E train (comme le bateau) constitue souvent une approche plus douce et plus naturelle, plus humaine aussi, que l'avion. A condition de s'offrir, bien sûr, au moins un T-2, la nuit d'acheminement est une bonne introduction à la découverte, alors que le transport aérien peut être ressenti comme une transplantation brutale. Attention, toutefois, de n'utiliser le train que dans la limite d'horaires convenables. Car il faut savoir que, pour rejoindre Vienne, on passera quinze heures dans le train, ce qui fait une nuit très, très longue, et que si le Palatino arrive à 8 h 45 à Flo-rence, il n'atteint Rome qu'à 10 h 30, et que ces deux heures supplémentaires sont les plus longues, écornant sévèrement la journée d'arrivée.

Harry Theren

Ne vous attendez pas à bénéficier, en week-end, de tarifs ferroviaires plus avantageux. Bien au contraire, si toutes les réductions à caractère social (carte Vermeil, famille nombreuse. congés annuels) sont applicables en week-end, les réductions à caractère commercial, de type « couple », « famille », « jeunes mariés », sont réservées aux dates bleues, fort peu appro-priées aux week-ends (départ le vendredi matin, retour le dimanche matin ou le kındi après-



midi). La S.N.C.F. accorde cependant aux tours-opérateurs des tarifs appeles RIT (Rail Inclusive Tours), représentant des réductions d'environ 40 % mais ne se cumulant avec aucune autre réduction. Ces tarifs sont proposés dans le cadre de forfaits (avec hôtels). Très peu de tours-opérateurs s'intéressent, au grand désespoir de la S.N.C.F.; aux escapades en train. Celuici souffre probablement d'un frein psychologique.

Le train, c'est pour les pauvres, et, lorsqu'on s'offre un weekend, c'est avec le désir de fuir ces bouts de quais blafards des « métro-boulot ». Il faut dire que du côté de la S.N.C.F. aucun effort n'est fait pour sophistiquer un peu ce mode de transport, pour rendre au rail ses lettres de noblesse, inviter à retrouver

les «spleen» des voyages d'autrefois. De plus, les prix ne supportent pas toujours la comparaison avec l'avion, à moins de voyager en denxième classe, place

On pourrait s'attendre, de la part des filiales de la S.N.C.F. (le tourisme S.N.C.F., d'une part, Frantour Voyages, ex-Vacances 2000, d'autre part), qu'elles donnent l'exemple d'un tourisme inventif, de propositions pleines d'imagination et aux meilleurs tarifs, susceptibles de faire naître et d'entretenir une saine concurrence. Voici ce que nous avons remarqué dans les trois brochures éditées par les sociétés filiales de la S.N.C.F.

• « Train + hôtel ». Uniquement diffusée dans les bureaux de tourisme S.N.C.F. et dans les gares, cette petite et triste brochure propose de nombreux week-ends en Europe à des prix toniours competitifs. On souhalterait pourtant voir figurer le nom des hôtels et non seulement leur catégorie (les noms sont au demeurant fournis sur demande même par téléphone) afin de permettre de juger de leur emplacement, point capital, par rapport au centre ville. Nous restons très réservés; par silleurs, devant des conditions générales de vente en désaccord complet avec les textes recommandes par le Syndicat national des agents de voyages, organisme auquel se réfère pourtant l'organisateur.

 « Voyages en France et dans le monde ».

Egalement diffusée dans les bureaux de tourisme de la S.N.C.F., cette brochure, plus triste encore que la précédente, est aussi suspecte en ce qui concerne ses conditions générales de vente. Comme chez Frantour, auquel elle emprunte de nombreux produits, aucune assurance n'est incluse, ce qui est de moins en moins l'usage dans la profession, où les contrats offerts en matière d'assurances

annulation, bagages, rapatriement sont de plus en plus élaborés. On y trouve des week-ends pour le moins étonquets : Londres (en avion) est environ 30 % plus cher que la concurrence, avec des tarifs de nuits supplémentaires très capricieux : deuxième nuit 145 F, troisième nuit 185 F, quatrième quit 165 F... Venise, en avion (15 % plus cher également que la concurrence), offre un minimum d'une muit sur place, à laquelle on ajoute des nuits supplémentaires facturées à 271 F chaque, alors que la même nuit dans le même hôtel est proposée dans la brochure « train + hôtel » à 145 F.

#### • « Frantour-Voyages ».

C'est un catalogue de touropérateur classique, distribué dans de nombreuses agences de voyages, qui invite à des « minitrips » dont voici le menu :

- le T.G.V., forfait d'une iournée à Lyon (ou, inversement, a Paris) représentant une économie de 19 F sur le tarif public (318 F, aller-retour). Il faut dire que le forfait inclut deux tickets une bonne occasion manquée de

valoriser un peu le transport par train avec un produit tout nouveau et plein d'attraits;

- des week-ends à Metz, Lille, Nantes, mais pas à Nice mi à - des week-ends spéciaux.

s'opposant complètement aux professions de foi de la S.N.C.F. sur l'étalement du temps libre : Noël à Rome, Nouvel An à Venise ou à Amsterdam; etc. Les tours-opérateurs indépendants susceptibles de concurrencer les filiales de la S.N.C.F. sont, répétons-le, peu nombreux. Ils proposent en général une alternative (le train on l'avion), offrent des choix d'hôtels plus vastes (la CIT par exemple) et bien décrits (République Tours, par exemple). Pour que la concurrence s'aiguise, il fandrait bien sûr que les prix d'un voyage confortable en train baissent, comme ont baissé depuis une année les tarifs aériens avec les vois vacances. Il faudrait, rétorque la S.N.C.F., reparier de l'éta-

lement du temps libre. Les petites

escapades en train ont donc un

bel avenir, pourvu que les «week-middles» remplacent les

COLETTE MARAVAL

## En voiture!

Notre tableau présente, sous forme de comparaisons, cinq destinations week-ends jacilement accessibles en train. Dans chaque cas, nous replaçons un certain tel) dans la compétition tarifaire accessible à tous : tarifs publics. aller et retour, S.N.C.F. et avion.

Notre choix de villes est nécesa<del>ire</del>ment limité et ne saurait faire oublier d'autres week-ends possibles, à Salzboura ou à Vienne (bons programmes République Tours), à Rome (CI.T., Madrid ou Lisbonne, Avant de choisir, il convient de rassembler In documentation sumante - les propositions de nos transporteurs nationaux, (S.N.C.F. et Air France, d'une part, et, d'autre

part, celles des transporteurs des pays d'accueil, les chemins de fer allemands, italiens, et les compagnies aériennes (Iberia, Alitalia, British Airways...).

Ajoutez les brochures des toursopérateurs (peu nombreux à pro-poser des week-ends), cela ne fera jamais qu'un total de cinq ou six brochures par destination, qui, bien consultées, peuvent permettre d'économiser jusqu'à 400 et 500 francs par personne !

NICE

deuxième classe, place assise (économie de l'ordre de 300 F), un Paris-Nice et retour coûte aussi cher (1070 F en T 2) et même plus (1400 F en wagonslits première classe) que l'avion

(1126 F). Le forfait « avion ÷ hôtel » de Jet Tours/Air France coute exactement 5 F de moins, dans le même hôtel avec les mêmes genres de prestations, que le forfait de la S.N.C.F. « avion + hôtel » proposé à

#### LONDRES

« week-ends »!

R v a, schématiquement, trois possibilités pour passer un weekend à Londres. Soit emprunter les lignes de car-ferries de Normandy Perries (forfaits Big Thoresen, en rejoignant leur port d'embarquement en voiture : c'est agréable, on peut jaire la traversée de nuit.

(Lire la suite page 16.)

|                                                                                                                                                                                                                                                       | Nice                          | Londres                                                               | Florence                                                       | Venise                                                              | Amsterdam                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tarifs publics coor-<br>maux » S.N.C.F,                                                                                                                                                                                                               | A/R 1m classe<br>992          | A/R 2º classe<br>430                                                  | A/R en T2<br>1656 Palatino                                     | A/R en T2<br>1094                                                   | A/R 1m classe<br>544<br>665 (TEE)                          |
| Tarifs publics aériens — le plus bas (« va- cances ») — immédiat. supér. (« visit ») — normal                                                                                                                                                         | . A/R.                        | A/R.<br>550<br>800                                                    | A/R<br>1365 (Pise)                                             | A/R.<br>1 800<br>1 340                                              | A/R.<br>588<br>768                                         |
| Voyages à forfait par train (hôtel et petit déjeuner, en chambre double.) Tourisme S.N.C.P. nuit (supplément) République Tours nuit (supplément) Frantour nuit (supplément) Transalpino nuit (supplément) C.I.T. nuit (supplément) (1) Il n'existe pa | Hôtel **** luxe<br>1 **** 155 | Train + bat. 2* cl. Hôtel *** (1)  759  165  728  120  1175  126  224 | Train T 2 Hôtel **** (2)  1 329  1 570  290  1 780  1 438  185 | Train T 2 Hôtel ***** (3)  1 210 145 1 620 175  1 549 402 1 350 170 | THE<br>Hotel **** (4)<br>973 190<br>1 234 195<br>1 154 306 |

(2) Hôtel Croce di Malte, sauf pour Transalpino: Hôtel Majestic.
(3) Hôtel Luna, sauf pour Transalpino: Hôtel Métropole.
(4) Hôtel Krasnapolski pour les trois marques.

## Rome via le Palatino

Sous l'œil bienveillant de Neptune, les deux bam-bini en sont à leur cinquième tentative pour faire ricocher une pièce de 100 lires sur l'eau frémissante de la fontaine de Trevi. En cette chaude fin d'annès-midi de septembre. la statue du Poséidon romain domine de toute sa grandeur la foule qui cherche la fraîcheur près de l'eau. Le photographe. après une pose pour écouter, l'oreille collée au transistor, les résultats du Calcio, réarme son Polaroid et se met en quête. sans grande conviction, d'un touriste. Il a le choix, car ici, comme dans les autres endroits stratégiques de la ville, la population est étonnamment mélangée. De la jeunesse locale, très nombreuse, aux « routards » bronzés jusqu'aux couples étrangers bien mis et aux familles italiennes en voyage, la cité intègra sens s'émouvoir ce bras-

C'est Rome. Arriver par le train dans une ville inconnue est toujours une expérience saisiseante. On évite l'approche, les hésitations dans les banlieues encombrées, on n'a guère le choix: il faut plonger. Et Rome. à cet égard, ne laisse pas le temps de réfléchir quand le Palatino vous a déposé à la gare Termini au cœur de l'action. La lecture d'un guide ou d'une carte de la cepitale transalpine ne falt qu'accroître ce vertige. Tant de monuments, tant de mythes, à portée de la main! Laissezvous glisser au gré de vos pas.

il y a évidemment le Colisée. construction la plus grandiose de l'Urbs de l'Antiquité, avec sa couronne à moitié détruite. comme si le couperet d'un giganteaque massicot s'était abattu sur elle. Curieusement, l'accès à l'amphithéetre est gratuit si l'on reste au niveau inférieur (les gladialeurs) et payant si l'on se risque le escalader les gradins (les spectateurs). Comme au bon vieux temps, serait-on tenté de dire! A défeut de lions, ce sont des chats qui gambadent à l'intérieur de l'enceinte au milieu de plarres éparses et d'échau-

Marin Service Service

Mais c'est du haut du mont

Palatino, l'une des fameuses sept collines, qu'il faut contempier les vestiges de la Rome impériale. Les Romains peuvent être accusés de tous les défauts mais pas celui d'être paresseux. car escalader cette colline n'es pas de tout repos. C'est un véritable plaisir de se retrouver de verdure où, autrefols, les plus fortunés avaient élu domicile. On a alors à ses pieds le Colisée, l'arc de Constantin et le Forum romain, centre de la vie publique de l'Antiquité, dont les restes témoignent de son impor-

Rome est un contraste. Rome a su recevoir les coups de son sentir véritablement, en les assi-miant. Les différences de styles, les tendances, antique, Renaissance, baroque, se bousculent en créant une harmonie pour le moins surprenante. Ne trouvet-on pas en allant de la piazza Venezia au Capitole le Vittoriano, lourde bâtisse blanche construite au début de ce siècle, puls l'église Santa Maria Aracoeli édifiée au sixième siècle et, enfin, la piazza del Campidoglio mervelileusement redessinée par Michel-Ange ?

#### Ocre et pourpre

Cette viile étonne par la passé et le présent Les Italiens ont su intégrer leur patrimoine au fil de l'histoire à la vie et à l'activité contemporaine, en conservant son caractère. En ruelles sans trottoir qui silionnent le centre de la ville où les automobilistes ne manquent pas à leur réputation de casse-cou, la chose est flagrante. C'est au détour de ces venelles que surgissent, ici, une petite place pavée avec invariablement sa basilique, là, des grappes de llerre ou de vigne vierge courant le long de ces murs dont le temps a usé l'ocre ou le pourpre.

Le quartier du Trastevere est à cet égard un véritable régal pour le promeneur. En quittant la grande avenue qui le traverse, où les écoliers attendent impa-

gelata l'ouverture des cinémas. on s'enfonce dans ce qui est réputé pour être l'authentique Rome. Les balconnets s'accrochent au-dessus des paséchoppes, à de minuscules ateliers d'artisans. L'endroit st encore pittoresque, même si les immeubles résidentiels avec leurs terrasses luxurlantes au pas Join. Il faut s'accorder une pause dans l'un des bars de la piazza de Santa Maria de Trastevere pour un verre donné — en face de l'église du même nom dont le fronton

Le taxi iaune démarre sur les chapeaux de roue au feu encore très rouge, manque de renverse deux jeunes nymphettes fliant sur un scooter et ne semble pas l'écart que vient de faire devant nous un vieil autobus fatigué. l'approche du pont franchissent le serpent du Tibre qui traverse apparaissant délà les colonnes de la place Saint-Pierre. On « passe à l'étranger ». La cité du Vatican, un Etat dans la ville. le plus petit du monde avec ses quelque sept cents habitants el... une fortune inestimable.

- Le cerveau du Vatican dirige le sang pourpre dont Rome pt te le teu aux joues... » A l'instar de Jean Cocteau on ne peut se passer d'une visite au sommet de la coupole de la basilique Saint-Pleme. A près avoir embrassé l'immensité de la nef centrale du haut des balcons intérieurs à 53 mètres du pavement où trône le génial baldaquin de bronze du Bernin, il reste à gravir les marches d'un minuscule escalier en colimaçon sans fin - l'enfer avant le paradis? - aux parois entièrement recouvertes de graffiti. Le ieu en vaut la chandelle. Rendu au pied de la lanterne, les mots de Cocteau prennent toute leur signification. Mais au pourpre

il convient d'ajouter le vert. ERIC WALTHER. (Lire la suite page 16.)

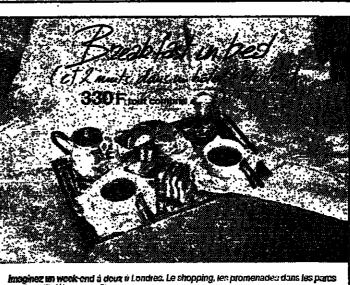

et... le petil disjourer au lit. Imaginez les draps de bain moèlleux, les fauteuits profonds, les bars intimes. Imaginez 5 très grands hôtels, 4 et 5 étoiles, tous près du shopping et près des pares, Et des tortaits "Spècial Week-end à Londres" Incroyablement bon marché. A panir de 330 F par personne (970 F alter et retour Paris-Londres en avion compris).

Ne révez plus : nenseignements complémenteires et brochure sur demande à : P. 7, rue Rampon 75011 PARIS - Tél. : 355.45.86 ÷



#### Rome

(Suite de la page 15.) On s'émerveille devant les paros londoniens alors que Rome peut s'enorgueillir de posséder, a l'image de ces villes qui se d'un « capital verdure » consé-

Si cette basilique qui domine

Rome depuis maintenant orès de cinq slècles symbolise le pouvoir de l'église, les trésors que renferme le musée du Vatican révèlent sa richesse. Un trait rouge près de la caisse à anviron 1,40 m. du sol signale que les enfants dont la taille n'a pas atteint cette limite fatidique entrent gratuitement. Le Vatican, proselytisme ou pas, peut sans aucun doute se permettre une telle faveur. Que l'on dispos de deux heures ou hult jours en suivent les itinéraires soiment fléchés, la beauté, l'abondance des trésors exposés, en fait intégrés, provoquent presque l'incréduité ! Les gigantesques tapisseries du seizième siècie, la salle des cartes où un coup d'œil à l'extérieur revèle des jardins fantastiques, la chapelle Sixtine, un calvaire pour le cou et la colonne vertébrale, les chambres de Raphaēl, ce n'est qu'un échantiln, donnent au Metropolitan de New-York ou au Louvre allure de parent pauvre.

En quittant les 0,5 km carrés de la cité du Vatican, il est bon et rassurant de se replonger dans la réalité et l'activité, intense, de la rue romaine. Le pittoresque des plazzi de Campo I Fiori ou Navona re-

une horloge dans la capitale italienne qui ne vous mette en retard ou en avance... Encore une fois, Rome apparaît comme la ville des contrastes. Le rèvoisine sana problème avec les vendeurs à la sauvette, les étalages de fruits et légumes ou le « loubard » italien. Un peu plus au nord, les marches qui descendent de la villa Médicis sur la plazza di Spagna, le rendez - vous des - routards -. sont à seulement quelques pas des boutiques de luxe de la via Condotti ou du Corso, les Champs-Elysées de Rome, dont la largeur ne dépasse pas une hultaine de mêtres en certains

temps d'aller fouler les pavés de la via Appla, de visiter la villa d'Este, de prendre un bain de foule aux puces de Portuense, Rome, en trois jours. sait s'y prendre pour vous

Sédults, c'est que semblent être ces deux jeunes mariés qui passent à bord d'une calèche en haut des escaliers qui dégringolent vers la fontaine de Trevi. La maman des « bambini - aux ricocheta s'est enfin décidée à jeter par-dessus son épaule une pièce de monnaie dans l'eau diaphane du bassin immortalisé par la fellinienne et ruisselante Anita Ekberg de la «Dolce Vita ». Et elle a eu raison. Elle est maintenant sûre, comme la tradition le veut, de revenir dans la Ville Eternelle.

ERIC WALTHER.

## 2 600 francs à deux

Le tourisme S.N.C.F., avec la formule train + hôtel, propose des séjours « à la carte » dans plusieurs grandes villes européen-nes et certaines villes françaises. Il y a en effet des départs individuels tous les jours, toute l'année à destination de Londres, Bruxeles, Amsterdom, Venise, Rome, Florence Lausanne, Montreux, Madrid, et Lyon, Strasbourg, Connes et Nice.

Un exemple, Rome a à la carte » : le voyage aller et retour en train au départ de Paris et deux nuits dans la capitale italienne coûte, par personne, 1 302 F en la classe et hôtel supérieur ; 934 F en 2º classe. Pour un hôtel standard, les pris tombent à 1 200 et 832 F. Il faut compter 210 F par nuit sup-plémentaire en hôtel supérieur et 159 F en hôtel standard.

Il est possible de rester autant de nuits qu'on le désire à condition de le préciser au moment de l'inscription. Ces prix comprennent donc le voyage en train en places assises réservées, et le logement à Rome avec le petit déjeuner. Une formule spéciale d'assiste « Europe assistance ».

Ne sont pas compris les sup-

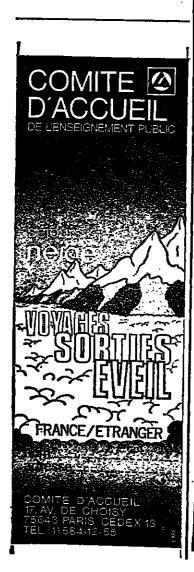

pléments pour certains trains rapides et les T.E.E.; les voiturescouchettes et les voitures-lits. Pour disposer d'une chambre à la date désirée, il est prudent de réserver une quinzaine de jours à l'avance.

#### En voiture !

(Suite de la page 15.) Soit l'avion, rapide et économique si l'on peut bénéficier du tarifs vacances à 550 F. Soit le train + bateau (Sealink) ou train + hydroglisseur (Seeaspeed) dont les trajets durent espectivement 7 heures 30 et 5 heures 30, et présentent le défaut majeur de ne pouvoir s'effectuer que de jour, entamant aussi sérieusement le tempa d'un week-end. Plutôt que de se perdre dans le dédale des hôtels londoniens, on peut choisir des forfaits, sachant ou'il suffire de les majorer d'environ 250 F pour avoir leur équivalent en avion. République Tours est très compétitif (en train comme en avion), suivi du tourisme S.N.C.F. (en train et non en anion) Frantour Voyages offre les prix les plus

désavantageux même si l'on

tient compte des prestations in-

cluses : petits déjeuners anglais (valeur 60 F pour deux nuits), carte de libre circulation sur les transports londoniens a offerte en cadeau» (valeur 50 F), et des transferts en taxis.

 FLORENCE Le train s'arrête au cœur de la ville, alors que l'avion se pose à Pise à 80 km de là. La liaison Pise-Florence se fait en autocar (1 h. 30 environ). Vollà donc un week-end pour lequel on hésitera à payer 400 ou 500 F de plus pour emprunter l'avion. Les forfaits de tourisme S.N.C.F. sont les plus compétitifs suivis par ceux de la

VENISE

C'est pour des raisons plutôt sentimentales que l'on peut pre-ferer aller en train à Venise, bien qu'il faille, en hiver, changer

de voiture en quittant son T 2 à Milan ; le vapporetto attend les voyageurs juste devant la gare pour les conduire à leur hôtel. La différence entre des forfaits identiques effectués par train (T 2) ou en arron est de l'ordre de 350 à 400 F (avion plus cher). La encore, Tourisme S.N.C.F. ct CIT sont les mieux placés.

#### AMSTERDAM

Six heures en train de jour pour une approche douce des polders, contre dix heures en train de nuit (à éviter donc). Le prix du rouge T.E.E. est très poisin. de celui de l'avion, ce dernier permettant même une êconomie de 100 F si l'on bénésicie du taris « vacances ». Les prix des torfaits train + hôtel (le même pour les trois marques S.N.C.F.) se tiennent à peu près, Republique Tours, plus cher, incluant en

effet deux diners dans l'expellent restaurant de l'hôtel. On évitera par contre Transalpino, si l'on veut rester une troisième nuit. le tarif de sa nuit supplémentatre étant prohibitif.

Ce tour-opérateur, qui édite pour la première fois une brochuтe, fort intéressante. « Fugues en Europe », vers treize destinations week-ends, au départ de Paris, mais aussi d'une trentaine de villes de province, est systèmatiquement plus cher que ses concurrents. Ses tarifs hôteliers en particulier, sur des hôtels comparables, sont étonnamment élevés. Interrogés, les responsa-bles nous ont répliqué que le prix correspondait au meilleur hôtel possible dans une catégorie donnée (ce qui reste à prouver) et que les prix seraient réajustés en fonction de l'hôtel confirmé.

#### PARTIR...

Une bourse de l'aventure

La Guilde européenne du raid rappelle à ceux qui rentrent d'aventures qu'ils ont jusqu'au 30 octobre pour rédiger et déposer leurs récits susceptibles d'obtenit une bourse de l'aventure Flammarion ou le prix Histoire magazine. Seule condition : rédiger quarante pages dacty-lographices sur leur aveniure

\* Pour tout renseignement, Dotation nationale de l'aventure, 11. rue de Vaugirard, 75006 Paris, tél.: 326-97-52.

L'Egypte

en camping-car

L'agence Go Voyages confirme son orientation vers la location de camping-cars (ou

motor-home). Dans son catalogue d'hiver, elle programme l'Italie (à partir de 740 F par semaine et par personne sur la base de deux occupants), le Maroc (à partir de 1050 F pas semaine et par personne, sur la base de quatre occupants) et la Martinique (à partir de 550 P par semaine et par personne, sur la base de cina occupants), avion non compris bien évidemment. La nouveauté de cette rentrée est la commercialisation de camping-cars en Egypte où cette formule remédicra à la surpopulation chronique des hôtels et favorisera le contact avec un pays attachant. Par personne : à partir de 5 250 F, comprenant l'avion Paris-Paris, dix jours de location d'un camping-car en kilométrage illimité, deux nuits d'hôtel, deux transferts entre l'aéroport et Le Caire, une visite guidée de la ville du Caire.

★ Agence Go Voyages. 22, rue de l'Arcade, 75008 Paris. tel.: 266-18-18 et toutes agences de voyages.

#### 95 F par personne et par semaine

Le Beaufortain (Savoie) qui est proche du Mont-Blanc, mais qui reste une vallée méconnue, a décidé de se lancer dans une campagne de promotion de son arrière-saison. Il a concu un forfait peu ordinaire au prix de 95 F par personne et par semaine. Ce forfait comprend l'hébergement en meubles ou en gites ruraux (de deux à dix personnes), la visite de la jerme, la participation à certains travaux, la veillée chez l'habitant et la visite guidée de la région, tout le mois d'octobre.

★ Office du tourisme du Beau-fortain, 73270 Beaufort, tél.: (79) 31-23-40.

La Chine en solitaire

En bataillons serrés comme cela se pratiquait en Chine jusqu'à présent, le voyage perd une notable partie de son charme. Aussi les organisateurs de voyages français demandaient-ils depuis longtemps aux autorités de Pékin de pouvoir metire sur pied des circuits individuels avec voiture, guide et chauffeur presque particuliers. Ce sera, cet hiver, une réalité puisque l'agence Kuoni propose des jormules de ce type, et par exemple un circuit Pékin, Shangai, Nankin, Luoyang, Xian, d'une durée de quinze jours et nour le prix de 15 990 F sur la base de deux personnes pouggeant ensemble

★ Voyages Kuoni, dans toutes es agences de voyages.





Pour visitér les USA à bon marché et sans appartenir à un groupe. Pan Am a trouvé la formule idéale: le "Fly and Drive" de Visit USA Service.

<u>DEPART LIBRE.</u> Départ à vos dates sur un vol régulier Pan Am d'Orly Sud. Destination Miami ou New York, Los Angeles ou San Francisco, à votre choix. Vous bénéficiez des prix serrés d'un "Vol Loisirs". VOITURE LIBRE.
Sur place, votre voiture vous attend.

(5 modèles au choix. De 4 à 9 places. A partir de 440 F la semaine). Contact! Allez où vous voulez. Attention! Le kilometrage est illimité. Et aux USA le prix de l'essence incite à rouler.

DESTINATIONS LIBRES.

Une région, une ville vous plaisent? Stop!

Pan Am a passé accord avec 9 grandes chaînes d'hôtels, 2 700 étapes vous sont

offertes. A partir de 230 F la nuit.

SEJOUR LIBRE.
Long ou petit séjour? Vous êtes libre.
La formule "Fly and Drive" de Visit USA
Service vous laisse choistrentre 14 et 60 jours.

Liberte de rester entre amis, de partir à vos dates, de rouler autant qu'il vous plait, de dormir la où bon vous semble. de revenir quand vous voulez, c'est ca la formule "Fly and Drive". Et pour une fois, la liberté nese pale pas cher.

Demandezà Visit USA Service (824.73.22) ou à votre agent de voyages la brochure "Fly and Drive".

Pan Am vous ouvre les bras.

DANS L'ETONNANTE ILE DE

# jersey

un hôtel exceptionnel:

## Hôtel orizon \*\*\*\* 9999

le sable fin, les vagues en direct... et la grande classe



La joyeuse petite île de Jersey possède un merveilleux hôtel l'hôtel l'Horizon, quatre soleils. très certainement l'un des hotels d'Europe ayant le plus de Charme et de classe.

Une situation exceptionnelle: 140 metres de façade, plein sud, le long de la magnifique baie de Saint-Brelade. Un confort maximum (télé,

radio...) dans les quelque 100 chambres... Trois salons-bars, dont l'un donnant sur la très belle piscine intérieure chauffée (8 x 16 m)... Un restaurant et un star-grill réputés... Un excellent orchestre qui anime des diners dansants d'une grande élégance. Et toujours une ambiance particulière pour des amis-clients exigeants etraffinės... Monsieur John Wileman, le jeune Manager, règne, souriant, sur cet ensemble incomparable. Catherine Collett, la charmante hôtesse française, sera heureuse de vous

accueillir à votre arrivée à l'hôtel. Si vous désirez une documentation en couleurs, écrivez-lui directement en vous recommandant du journal. Vous pouvez également la joindre par téléphone en appelant, par l'automatique, le 19 (44) 534-43101. Télex No 4192281.

Hôtel l'Horizon, baie de Saint-Brelade, Jersey (îles Anglo-





 $2(\epsilon_{2}+\epsilon_{3})^{\frac{1}{2}}$  $\mathcal{L}_{\mathbf{k}_{1}}^{\mathbf{k}_{2}}=\mathcal{L}^{\mathbf{k}_{1}+\mathbf{k}_{2}+\mathbf{k}_{3}}$ AND TO -چ، فرار ڈنھائیا۔ -dy Art Track A STATE OF THE STA Land of the St. market the state of the · 医路 图

AMERICA AND A POPULAR principle of the second THE THE PARTY



MON PEREYDIT QUI YA UN ENDROIT CHOUETTE POUR PARTIR SE CHANGER LES IDEES EN AUTOMNE



L'AUTOMNE, BOOF!

عكذا من الأصل



NON! C'EST ANGLO-NORMAND TU SAUTES ET PLOF! TU TOMBES DESSUS.

JE PARIE QUE C'EST UNE ILE!



EXACT! "THE PARADISE Y'A PLEIN DE "FLOWERS" ET DES "PUBS" ENFIN "RELAX" QUOI!



MAIS C'EST



ET J'PEUX TE DIRE" STUPID BOY," CA FAIT 4 ANS QU'ON Y VA CHAQUE AUTOMNE WITH MY PARENTS NO BYE, BYE"!

#### Faut pas rigoler avec ça!

Moi. c'est un autre potage! se suis chargé de la promotion de l'île de Jersey. Et faut pas rigoler avec ça!

Mon studio de création m'a présenté les dessins des deux petits mouflets en disant que c'était une excellente "accroche", que la B.D. c'était pas du tout dépassé et que tout le monde lirait. D'accord on lit. La preuve !

Et après! Est-ce qu'on ira sorcément à Jersey? C'est pas dans la poche et c'est ce qui m'inquiète.

Car je vais vous dire unc chose : avec le prix que vaut une page entière dans un grand journal, si ça ne marchait pas, je risque bien des ennuis. Au revoir Gaston, bien le bonjour chez vous!

Il faut donc que je vous indique de toute urgence pourquoi Jersey est formidable. Je connais la question : tous les ans, j'y vais dix jours en autòmne. 🕛

Et je vols assure que c'est vraiment impeccable. L'île est très, très, très jolie. Il y a des petites criques, des petits ports que j'adore. Il y a des falaises terribles. Il y a de grandes plages. Il y a de la campagne bien verte et des petites vaches ravissantes.

Il v a tout, tout et tout.

Il v a aussi des pubs très sympas, des auberges avec du homard, des vieux manoirs en granit.

Il y a même des ours à lunettes et des gorilles (pas d'affolement, ils sont dans un zoo magnifique). Et quand ma fiancée m'accompagne, question shopping à Saint-Hélier, je vous assure qu'elle, elle ne mollit pas. Bref. Jersey c'est superbe. Tout le monde il est très content.

Et quand on pense que, par les temps qui courent, cette toute petite île (20 km sur 10) a toujours ses vicilles coutumes, qu'elle a son Gouvernement, ses lois, ses timbres, ses billets de banque... ça laisse rêveur.

Ils sont vraiment forts ces gens-là. En plus, ils sont 75 000 et tout ce qu'il y a de gentils. Comme on le dit dans d'autres annonces, Jersey c'est le

dépaysement assuré et la joie de vivre. Donc. un bon conseil, précipitez-vous à Jersey. Je suis presque certain que vous reviendrez emballés et

que vous penserez que je suis un type formidable. Une dernière chose : renvoyez le coupon-réponse. Vous aurez des tas de renseignements intelligents sur

Jersey et ça fera rudement bien dans mes statistiques.

Charles Hémar

| rsey par avion: Paris Orly-Sud<br>Roissy. Dequville, Cherbourg.<br>Granville, Dinard, Saint-Bricuc<br>Lannion, Morlaix, Brest, Lille, | 2 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Jersey par mer : Saint-Malo.<br>Granville, Port-Bail, Curteret.                                                                       |   |     |
| Pour recevoir une<br>documentation en<br>couleurs, ayez la gentijlesse de<br>relourner ce coupon à<br>Maison de l'Ile de Jersey -     |   | DAR |
| Département F 1<br>19 bd Malesherbes 75008 Paris                                                                                      |   | -   |

| <br> |  |
|------|--|
| <br> |  |
| <br> |  |
|      |  |
|      |  |

#### CARNETS

FIGURISMI

FRANCE

.. ....

..<del>.</del> حجن

. . . . .

· - -:

العيال والقوران

10.00

The WHITE

化可指磷

er ter every

Mice du Tourisme

reduction

### Cévennes : laissera-t-on se taire les clochers de tourmente ?



E sonne l'Angélus, celui de midi. Les décès eussi. Quand je serai morte, plus personne ne sonnera ». confie cette vieille Cévenoie, vêtue de noir et escortée d'une ribambelle de chiens jappant sans cesse. Ici à Le Fage. un hameau perdu, accroché sur les pentes du mont Lozère, le chercheur ou le curieux, aui. à la manière de Stevenson, parcourt les Cévennes, découvrira, parmi les mas effondrés, un bien ible architectural.

li réunit tout ce qui rythmait, il n'y a pas si longtemps encore. la vie quotidienne de ces monts et de ces vallées : le clocher de tourmente, le four à pain, la croix. la fontaine couverte

d'un toit de lauxes et le « ferradou » (où l'on ferrait les bœuis). Le clocher, en granit, est en bordure de la route, au centre du hameau. Son élégance ne peut échapper aux regards malgré la construction, à quelques mètres, d'une étable en parpaing et en tôle.

Aujourd'hui, celle qui sonne la cloche habite, en falt, le presbytère. Bien qu'il n'y ait jamais eu d'église à La Fage, on trouvait dans ce hameau. comme dans beaucoup d'autres perdus dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, un curé qui habitait et officialt dans le même bâtiment. Comme si ces petites communautés catholiques voulaient prouver

de la terre protestante, aux abords du pays camisard, qui commence non loin d'ici, au Pont-de-Montvert et à Barredes-Cévennes. Aujourd'hui, il n'y a plus de curé, mais la cloche sonne toujours. Mais pour combien de temps ?

« Sur le mont Lozère, sur la Margeride, sur l'Aubrac et parfois sur la crête des Cévennes. nous les voyons encore ces de tourmente. Beaucoup ont disparu, mais certains demeurent, noins délaissés de ce que fut la vie rurale en ces hameaux perdus, que les rafales d'hiver coupaient de tout contact humain. . Ainsi le docteur Charles Morel, un archéologue lozérien, évoquait ces clochers de tourmente dans la revue Lou Pais.

ils sonnaient dono les jours d'hiver, lorsque la neige tombait dru, presque à l'horizontale. tiée avec force par le vent qui dévale le Lozère, couvrant les drailles et les champs en un instant, effaçant les bornes qui jalonnent les mauvaises routes, coupant les chemins de congères

Egarés, le pèlerin, le commercant ambulant, le conducteur de mulets ou le villageois revenant de la toire s'en remettaient à eux. « Car la campagne alors sonnalt inlassablement. » Et le voyageur enveloppé d'ans sa pèlerine, aveuglé par la neige, écoutait. Soudain, entre deux

ralales de vent, un tintement précipité lui indiqualt la direction à prendre pour gagner un hameau. Il était sauvé.

Mals la cloche sonnait aussi à toute saison pour l'Angélus, pour annoncer la moisson ou le retour des champs. Et encore pour clamer dans les combe et les valions ou'un enfant était né ou qu'un vieux avait définiti vement accroché dans la grange se faux et son râteau. On sonnait sans cesse. Et puis est venu le temps où l'on a quitté la Cévenne pour gagner la ville, le temps aussi d'une autre vie, et les clochers ont été abandonnés sans autre forme de procès. Beaucoup se sont écroulés, les cloches ont été emportées par qualques visiteurs indélicats.

Bret, aujourd'hui il ne reste plus que cinq clochers de tourmente situés sur le pourtour du mont Lozère : Serviès (commune du Mas-d'Orcières), Oultet (commune de Saint - Julien - du-Tournel), Les Sagnes (commune de Saint-Julien-du-Tournal). Aurisc (commune de Beanois-les-

#### Le Seigneur, la foudre et la tempête

Sur la route de Mende, Il faut prendre ensuite la direction du village de Saint-Julien-du-Tournel tout de lauzes vêtu et traverse par un torrent. Après quelques kilomètres, au détour de la route, apparaît Oultet. Là. près de la fontaine publique, se trouve le clocher de tourmente qui domine un tour à pain où se mélent le

Bains) et La Fage (commune de

Pour aller à Serviès, en par tant de Mende, il laut gagner Le Mas-d'Orcières. Le promeneu longera les ruines imposantes du château du Tournel qui dresse ses tours délabrées au sommet d'une colline. Au fond de la vallée cascade un ruisseau iusqu'au bas d'un ravin aux roches rondes et cahotiques. Serviès est un hameau situé au bout de la route. Le clocher se trouve au bord de la rue principale. Construit en granit, il possède encore un abri destiné à protéger le sonneur. Sa cloche porte l'inscription - Ora pro nobis sancti private elecmosinis et curis. Frates Ludovici erimitae Valoton. Anno 1778. » « Par les aumônes et par les soins de frère Louis Valentin ermite. Année 1778. » Le lampadaire ridicule qui couronne le clocher témoigne du laisseraller significatil dont on a fait

preuve, depuis des années, à l'égard de l'architecture rurale. schiste et le calceire. La cloché porte la date de 1872 et le nom du tondateur : Montel à Mende. En continuant sur la même route, le promeneur gagne le hameau des Sagnes, le bout du monde. Le clocher se trouve au

centre d'une petite place. C'est

un édifice simple et sobre fait

de gros blocs de granit. A ses

pieda, les gravats provenant de la restauration d'une malson voisine. La cloche a été tondue en 1928. Elle porte l'inscription « A fulgure et tempestate libera nos domine = i De la foudre et de la tempēte, libère-nous, Seigneur »).

Enfin Auriac ; 2 kilomètres après Bagnois-les-Bains, en direction de Lanuelols, un chemin conduit à Auriac, où l'on arrivera à pied. Au milieu du hameau, le clocher de tourmente tout en granit et en schiste est sur lequel les habitants ont posé une cloche fondue à Mende en 1850. Pour tirer de l'oubli ces clochers de tourmente, et donc pour les préserver, l'équipe d'animation du Parc des Cévennes (1) a décidé de proposer prochainement aux randonneurs u.1 circuit pour gagner à travers le mont Lozère ces hameaux où l'on peut encore rencontrer de vieux sonneurs. Comme celul-ci qui se souvient : « Comprenez. ce qu'on me donnait, ça n'étalt pas tellement pour me payer. C'était, cour dire, le plaisir d'entendre sonner. La cloche ne que les bêtes sont enfermées dans les pâturages. Maintenant. il n'y a presque plus de bergers : c'étalent eux surtout qui avalent besoin d'entendre sonne midi. C'est tout triste maintenant sans la cloche. -

JEAN PERRIN.

(1) Florac.

POINT DE VUE

#### Le chèque-vacances sera-t-il endossé?

par PIERRE RACINE (\*)

L'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, UNAT, qui groupe toutes les grandes associations nationales et régionales de tourisme, et notamment de tourisme social, s'inquiète, par la voix de son président, des critiques formulées, dans certains cabinets ministériels. à l'encontre du « chèque-

rN très arand nombre de travailleurs et de familles ne peuvent pas partir en vacances premier ministre a annoncé publiquement l'intention du nouveau gouvernement de mettre en œuvre, rapidement, conformément aux engagements du président de la République avant son élection, le chèque vacances qui permettrait à ces délavorisés de partir et de choisir librement leurs vacances.

Le projet est très avancé, mais certains ministères élèvent contre lui les mêmes objections que sous le précédent gouvernement, ce qui difficilement comprehensible aujourd'hul. En réponse à celles-ci, le public doit savoir :

1) Que l'instauration du chèque vacances ne fait perdre aucune ressource à la Sécurité sociale, car. actuellement, faute d'exonération de les sommes qu'elles pourraient consacrer à l'attribution de chèquesvacances à leur personnel, les entreprises ne peuvent rien faire et no font rien. L'opération serait en réalité blanche pour la Sécurité socials et n'aggraverait en rien son

2) Que les sacrifices que le budget ferait en n'imposant pas à l'impôt sur le revenu les sommes que de chèques - vacances, sacrifices d'alleurs limités, seraient très largement et rapidement compensés per l'augmentation des ressources fiscales, et notamment de la T.V.A., que l'Etat percevrait du fait de l'accroissement de l'activité touristique dans le pays, activité créatrice d'emplois et de revenus nouveaux En 1982, le chèque-vacances aurait socialement une portée comparable à ce que fut, en 1936, la création

des congés payés. (\*) Président de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein-air (UNAT).

#### Hôtellerie

#### L'été de la chambre à 20 francs

chambre (s) à 20 francs sur itinéraire Bison fûté Clermont Ferrand-Paris... » Le message de M. Philippe Mourot, lancé à la mi-juillet, grâce à une campagne avisée auprès des médias, a été reçu sur la longueur d'ondes du consommateur, puisque aussi bien l'Hôtel de Paris, installé sur la place principale de Jaligny (Allier), ne désemplit pas depuis.

Les couloirs du modeste établissement n'avaient jamais connu autant de mouvement qu'eu cours de ce mois d'août. les clients de passage côtoyant des familles venues pour des périodes d'une semaine, voire davantage. C'est le succès pour ce commerçant de vingt-neuf ans qui n'a jamais connu rien d'autre que l'hôtellerie.

Sa recette? Elle est toute simple : « Je suis un petit qui travaille à la manière d'une grande surface. Je vends la chambre au prix coutant. C'est mon produit d'appel. Les bénéfices se realisent en aval, au niveau du bar et du restaurant a L'ingénieux hôtelier explique sa démarche : « En pre-nant Pétablissement en février, je pensais déjà qu'il me faudrait imaginer quelque chose. Les dif-

temps défavorable du début de saison, m'ont conduit à précipiter la décision. Il fallatt aller vers consommateur, lui proposer du nouveau en mettant aussi en valeur la beauté du Bourbonnais. Attendre le client est une méthode désormais révolue. »

M. Philippe Mourot tord le cou à l'image d'Eninal du cuisinier posté en toque blanche sur le seuil de sa porte. « Il faut fiche en l'air un demi-siècle de tradition du travail statique. » Le petit hôtelier de Jaligny ne appliquant la méthode du « dumping » qui lui assure un joli coup de publicité gratuite et la sympathic des clients. c C'est bien la plus grande surprise, dit-Il, 90 % des consommateurs sont même chaleureux. »

#### Le « coup » de La Giotat

La chambre à 20 F a dérangé les habitudes des huit cents habitants de Jaligny, qui savaient se contenter de la célébrité de leurs dindes et de leur compatriote Rene Fallet, qu'on imagine maintenant tenté d'écrire, après sa Soupe aux choux, sur les conséquences de cette honorable « soupe aux sous ». La ruée des

journalistes a dévollé l'intimité du village et déclenché quelques mouvements d'humeur. Mais aujourd'hui tout est rentre dans

Le nouveau héros local détaille sa philosophie du commerce : a La chambre à 20 trancs est une façon de m'incliner devant une époque difficile. Mieux vaut plier que rompre... > Il réfute une analogie totale avec le « coup » du boulanger de La Ciotat « Cette affaire a été simplement pour moi une résérence au niteau de l'écho à travers les médias Mon idée rien à voir avec la sienne. Je ne suis en querre ni arec ma fédération ni avec mes collėgues.» Tout au plus en froid, semble-t-il, avec l'autre hôtelier de Jaligny avec lequel il ne désespère pas de s'entendre.

La chambre à 20 francs ne durera pas qu'un été. M. Philippe Mourot maintient ce prix jusqu'a Pàques 1982 : « Je ne réviserai qu'en fonction de la situation du moment. En tout cas, de peu, même si elle était mauvaise, s

Son exemple a-t-il suscité d'autres chambres à 20 francs dans la région? « Pas encore, répond-il, mais il y a anguille sous roche. Des collègues sont venus me voir.»

Je veux savoir, mais je n'aurai pas le scoop! « Surveillez l'AFP.», me conseille l'hôtelier de Jaligny, qui a la bosse du commerce et le sens de l'infor-

LLIBERT TARRAGO. ★ La chambre & 20 francs, Jaligny (Allier). Tél. : 16 (70) 34-77-90.

#### **Pauvres 4 étoiles**

l'hôtellerie quatre étoiles verra prochainement le jour », vient d'annoncer à Grenoble M. Henri Ducret, président de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes. Luimême hôtelier, M. Ducret estime que l'augmentation de la T.V.A. de 7% à 17.6% dans les hôtels quatre étoiles et quatre étoiles de luxe est totalement injustifiée et qu'elle risque de remettre en cause l'existence de ce type d'établissements, de provoquer dans l'hôtellerie saisonnière la vente en appartements d'hôtels et la suppression de cinq mille emplois dans la profession.

Cinq cents hôtels de ce type existent en France, et ils emploient trente mille personnes. Ils permettent à la France d'organiser des expositions et des salons internationaux et constituent souvent des « locomotives » du tourisme régional

«L'augmentation de la T.V.A., ajoutée à l'augmentation prévisible des prix pour 1981 (15%), est difficilement récupérable sur la clientèle », souligne M. Ducret. «Une augmentation de 25 % du priz des chambres ne rendrait absolument plus competitive l'hôtellerie française. » Aussi les hôteliers qui exploitent ces établissements demanderont au gouvernement d'aménager une détaxe à l'exportation, de réduire les charges sociales, plus spécia-lement dans l'hôtellerie saisonnière, qui connaît les plus graves difficultés, et de donner aux entreprises la possibilité de récuperer la T.V.A. payée par leur personnel ou leur clientèle dans les établissements hôteliers.

#### un monde en un seul pays

Authentiquement EXOTIQUE **Etonnamment VARIEE** Facilement ACCESSIBLE Profondément HOSPITALIERE et si ENRICHISSANTE

Parcourez la République Sud-Africaine en tous sens. Choisissez votre formule:

- Séjour Motor-home
- Voiture sans chauffeur
- (avec ou sans hôtels) Circuits accompagnés

#### DeF5700àF17600 (Prix basés sur des départs groupés, avion compris)

Renseignements auprés de votre agence de voyages ou en renvoyant le coupon ci-dessous:

| Office du Tourisme Sud-Africain,<br>9 Bld de la Madeleine,<br>75001 PARIS.<br>Tél. 261-8230; Téles: 230090. |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NOM                                                                                                         | <del></del> . |
| ADRESSE                                                                                                     | 91.0          |
|                                                                                                             | <u> </u>      |

Où le soleil brille sept jours par semaine.

## Inde

Yous aurez toujours de nouvelles spiendeurs à découvrir dans ce pays aux merveilles inépuisables

L'inde est à 10.000 kilomètres de chez vous. Pent-être tage... De l'autre côté de votre univers. Mais sans rêvez-vous déjà de vous y rendre...

nta de tous eeux que vous aures déjà vos. A chaque pas seres confronté à des expériences nouvelles et éprouverez

L'Inde vous surprendra, vous écounera, vous : mplira de délices, mais par dessus tout, elle vous enveloppera on mystère. Les habitants de l'Inde vous réserveron aceneil chaleureux et vous traiteront non pas en touriste, mais

Lengiemps après, lorsque le souves bazars parfumés, sites de montagues et bords de mer se sera mpé, vous aurez encore présent à l'esprit l'excellent aceneil

|            | ٠, |
|------------|----|
|            | •  |
| _ inde     | -  |
|            | -  |
| भरत        | 1  |
| <b>V</b> - | 9  |

| footlies une faire parviolir des informations détailées cur les vacances<br>n Inde.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (CC)                                                                                            |
| dresse                                                                                          |
| TOTAL                                                                                           |
| OFFICE NATIONAL INDEEN DE TOURISME<br>L bouleverd de la Medeleire, 75007 Paris, till, 265,83,84 |

Transatlas le CHAMPION du VOYAGE « DISCOUNT » exemple de prix minimum (au) 1-7-1981 - transport aérien seul (\*) BANGKOK 2.900 F PEROU 3.950 F MAROC 1.675 F MEXICO 3.700 F CEYLAN 3.450 F U.S.A. 2.090 F TUNISHE 1.250 F SENEGAL 2.950 F TOURS IN MORPE

3.150 F KENYA 3.390 F à Partir de 5.900 F

TRANSATLAS

10, rue de Turenne 75004 PARIS

\$ 271.50.56 Mº Saint-Paul

| EXPRESS ( | ELESTE » | ci-jelai             | 3 82 |     |
|-----------|----------|----------------------|------|-----|
| М         |          | * * 4 <b>7 2</b> 9 9 | :    | 4-5 |
| [         |          |                      |      | .,, |
| į         | ******   |                      |      |     |

مكذا من الأصل

CARNETS

**海 4000年7月17日** 

TOTAL CONTRACTOR

And the second

THE PROPERTY AND THE PERSON NAMED IN

extra do

ang tang

CONTRACTOR CO.

Carried A + -

AMP & LEFT AL

and the second

Hade Barre ...

ration because we co

545 F-545

1 4 1 m

. ಈ ಸಮಯಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿತ

質問的に対します。

ক্ৰান্ত স্থান ক্ৰেণ্ড

ANT JULY

 $\sim U$ 

學過度 经产品

Trage of section of

The state of the state of

8.4 Sept 277 5 HA - 1 - 1 - 1

(PATE ) - 200 MARK (F) (F) (F) (F)

\$ - April - -

Section Section Con-

grant and a second of

3<u>-</u>

} **-**

4.2...

granger i

, C

\$1.30 ¥ \$1.50 ±

Same

START CONTRACTOR

in the second

Aut ....

2.5

19 1 1 1 m

والأراز والمستعورة

jaar 17

d property of

್ಷಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕ

and the second e ....

. <del>. .</del> . . . -

in the same of

م معاقب چون

Tarati Landina

.....

Titles in

Pauvres 4 etc.

of Marine to the

Teriforni e i

#### DE FRANCE

## AUVERGNE : sang et vengeance

 I existe en France des pèle-rinages, des promenades organisées, des voyages sentimentaux sur les pas de Rousseau. de Chateaubriand, Stendhal ou Hugo. Par l'intermédiaire d'un guide dont l'auteur est Bernard Plessy, voici aujourd'hui, exemple sans doute unique, une invitation à accompagner un héros de roman, Gaspard des Montagnes, dont les aventures prennent place en Auvergne, au pays d'Ambert et sur les bordures montagneuses de la vallée de la Dore, à savoir le Livradois et le

Depuis plusieurs années, le long des routes de cette région des panneaux indiquent que le eneur se trouve sur le circuit « Gaspard des Montagnes ». Des étrangers ont longtemps cru, c'est authentique, qu'il s'agissait d'une marque d'apéritif local; l'ouvrage de Bernard Plessy leur permet de mieux faire connaissance avec le personnage créé par l'écrivain ambertois, Henri

Bernard Plessy propose donc un guide de tourisme littéraire et il s'est expliqué sur ce point : « Gaspard des Montagnes est sans doute le roman de la littéraiure française le plus enraciné qui soit. On y entre comme on pénètre dans un pays... Aucune transposition des lieux. aucun arrangement, aucune modification, mais une exactitude rigoureuse des noms et des sites. Tous les bourgs du Livradois nous attendent, et relies entre eux par le réseau des chemins et des sentiers, on découprira tous les hameaux, les lieux-dits, les croix, les cols, les rivières et les ruisseaux, les châteaux, les domaines, les métairles. »

Bernard Plessy, en suivant le roman de Pourrat, nous invite et de a faire crier pitié queloue

d'abord à visiter Ambert, puis, avec plusieurs itinéraires agrémentés des cartes correspondantes et de photos, il nous conduit à Thiers, La Chaise-Dieu. Pierre-sur-Haute, Viverols, Noirétable.

Henri Pourrat avait d'abord voulu son Gaspard commex un d'aventures paysannes» puis il changera pour « roman campagnard de chevalerie » Son livre est véritablement le grand roman, la grande chronique des gens et des mœurs de l'Auvergne du vieux temps. Lisons : « C'était, dit la vieille, au temps du grand Napoléon, et quand on commença de faire la guerre en Espagne, Anciennement les Espagnols venaient avec des mules chercher en nos pays les pierres d'évêque, ces pierres violettes qu'on trouve dans les mines du Vernet-la-Varenne. » Voilà, nous y sommes; dans ce pays d'Auvergne, du Vernet-la-Varenne à La Chaise-Dieu, dans ces forêts du Livradois, il y avait beaucoup de mystères au vieux temps.

#### Hist**eir**e de brigands

Que d'histoires ne racontait-on pas : de loups, de loups-garous, de brigands. Mais le père Grange dans son domaine de Chénerailles sait comment tenir à distance tout ce mauvais monde : les sept portes de chêne protégeront sa maison. Il part et laisse seule sa fille Anne-Marie, agée de dix-sept ans, il laisse aussi l'une des portes ouverte. Un bandit s'introduit par là. Anne-Marie réussit à refermer la porte et tranche deux dolgts à l'inconnu. Avant de fuir celui-ci jure de se venzer

four a à la jeune femme. Devant la menace et à voir sa fille tremblante de peur, le père Grange appelle à l'aide le cousin d'Anne-Marie, Gaspard des Montagnes.

Il n'a pas vingt ans, Gaspard, et pourtant il connaît tout : les travaux des champs, l'ouvrage à l'aubarge que tient son père, son metier de roulier et avec ça fort, vigoureux, gai, hardi, « plus doux que les doux, plus coquin que les coquins ».

Quelle figure et que de vaillances, de farces, d'aventures déia et que d'autres à venir Henri Pourrat tensit le Trésor des contes pour son œuvre majeure mais Gaspard des Montagnes n'est-il pas aussi une succession de contes avec sa construction en pauses et en veillées qui prennent la place des chapitres. Pourrat d'ailleurs ne défendait pas d'être conteur, il expliquait : « Pourquoi n'oserais-je pas demander à être regardé moi-même comme un conteur populaire? C'est probablement ce que signifie mon nom. Dans le Forez, le pourra. c'est le pauvre : un homme qui est pauvre non par occasion, mais vocation : celui qui va dans les campagnes colportant les nouvelles, contant les conte chaniant les chansons, une sorte de trouvère à l'usage des fermes et non des châteaux.»

Cette vieille histoire, Pourrat l'avait déjà notée vers 1913 pour son Tresor. Une femme du village de Champetières, près d'Ambert lui avait confié dans ses grandes lignes ce récit du bandit à la main coupée, qui reviendra plus tard et tentera d'éponser celle qui l'a blessé, pour se venger ensuite. Il y a plusieurs contes sur ce thème, mais jamais le personnage du jeune homme qu'on appelle à l'aide n'apparait. Gaspard est une pure création romanesque de Pourrat.

#### L'épopée de Gaspard

L'écrivain du pays ambertois savait que ce conte courait un peu partout les campagnes bretonnes, normandes, savoyardes au début du siècle. D'où venait-il? Pourrat avançait une idée en considérant ce fait divers de la main coupée : « Paut-être, disait-il, cette histoire a-t-elle trouvé place dans les brochures de colportage de l'Empire ou de la Restauration. » Réflexion étonnante : Pourrat avait deviné la brochure en question. Nous en avons la preuve par le témoignage de son ami Jean Banière d'Ambert, qui, quelques années après la mort de l'écrivain, a trouvé dans un catalogue de bouquiniste la brochure pressentie, imprimée à Vienne en 1832 ; elle relate des événements réels survenus dans le Jura : on y trouve le brigand à la main coupée. la jeune fille, le retour de l'homme mutilé, la tentative

Voulez-vous des aventures en voilà! Gaspard des Montagnes, c'est l'épopée de tout un peuple, une vraie page d'histoire, une grande course sur les chemins d'Auvergne, une ample fresque, vivante, colorée, comique, parfois bouffonne, très souvent émouvante. Claude Santelli nous l'avait bien montre dans l'admirable adaptation qu'il avait réalisée pour la télévision.

Aujourd'hui, avec son guide Bernard Piessy nous propose de suivre le hèros pas à pas sur les routes et à travers le pays d'Ambert : en passant par le hameau de Sumontargues, où Gaspard est ne, Saint-Amand-Roche-Savine, où son père tenait auberge, les Escures, où se trou-vait le domaine des Granges, Grandrif et ses moulins à papier, 'es herbes rases d'altitude vers Pierre-sur-Raute, où Gaspard est alle à la poursuite des ravisseurs du fils d'Anne-Marie, et tant d'autres lieux, et tant d'autres

#### CHRISTIAN LASSALAS.

trent les lieux et les sites auver-gnats du roman de Henri Pourrat.

#### **TOULOUSE:** haro sur Viollet-le-Duc

historiques (1) vient de consacrer un très beau numéro à la région Midi-Pyrénées, terre latine s'il en lut-Toulouse, qui en est la capitale incontestée, y fait l'objet d'un article où est évoquée la récente remise en état de la basilique

C'est à M. Yves Boiret, architecte en chef des Monuments historiques, qu'on a contié la restauration du célèbre sanctuaire, rendue nécessaire par les dommages que lui firent subir. vantions de Viollet-le-Duc.

Tendis que, à l'extérieur, les vont retrouver laur converture contreusement remplacées, en 1860, par de lourdes dalles de pierre. l'intérieur de la net présente désormais un déambulatoire qui a enfin retrouvé son décor de chapelles aux boiseries dorées du dix-septième siècie. bannies au nom de l' « unité de style » par M. Viol-

Entin, dans les deux cryptes superposées du sanctuaire, désormais dépouillées des vains ornetrêsor de Saint-Sernin est présenté d'une manière exemplaire.

Dans ce même numéro des Monuments historiques l'attention est attirée par une région du pays gascon peu connue das visiteurs : la Lomagne, située aux confins du Gers et du Tarnst Garonne, qui possède cent d'un très grand intérêt. Une exposition, qui leur est d'elileurs consacrée, a été inaugurée le mols dernier eu château de Gramont, qui dresse sa haute silhouette Renaissance sur un éminence dominant le village de Lavit, à 80 kilomètres de Tou-louse et à 12 kilomètres de Lec-

#### Goût discutable

Bâti dans une belle plerre calcaire, encadré de terrasses à l'Italienne, Gramont est entré dans l'histoire dès 1215, comme en témoigne ençore une de ses tours. Remanié et agrandi au selvième a l è c l e. le château appartint à divers propriétaires qui y apportèrent des modifications et des décors intérieurs d'un goût discutable.

En 1961, il fut acquis par M. et Mme Dichamp. Ceux-ci ont voué leur vie à rendre à cette noble demeure son style d'origine qui l'apparente à la Renaissance Italienne. Après en avoir complètement transformé le décor intérieur, ils l'ont généreusement offert à la Calsse nationale des monuments historiques. Gramont, où se déroule chaque année un festival de musique, est désormais ouvert

Entin, entre Toulouse et Gramont, le visiteur pourre admirei la place Nationale de Montauban, dont les façades de brique et de pierre ont été complètement débarrassées de lêcheux enduits le parc de stationnement qui la denature sera bientôt rempiacé par un vaste espace dallé orné d'une tontaine.

#### ANDRÉE JACOR

(1) Monuments historiques:
c Midi-Pyránées », juillet-août
1981, édité par le C.N.M.H.S.,
hôtel de Suily, 62, rue SaintAntoine. 75004 Parla.
(2) Château de Gramont,
Tarn-et-Garonne, ouvert du
le juillet au 1º novembre, tous
les jours, sauf mardi, de 14 heures à 19 heures.

Vacances enchanteresses dans la perle

Une culture ancienne!

Il faut connaître Ceylani Deconvez une culture ancienne empreinte du bouddhisme. Appréciez l'atmosphère paisible des mines de ses villes anciennes dont certaines datent de l'ère précientienne. Des fresques de 1500 ans n'ont jusqu'aujourd-hui rien perdu de leur intensité lumineuse. Les filles des nuoges de Sigiriya étalent-elles des hétaires on des déesses?

Des fêtes magnifiques! Ceylan est un pays de fêtes religienses. En juillet/août a lien la fameuse Kandy-Perabera, la plus grande fête bouddhique d'Asie.

Dix quits entières une centaine d'eléphants magnifiquement caparaçonnés parcourent la ville à la lumière des flambeaux et accompagnés de nombreux danseurs et tambours en costumes traditionnels.

Excellentes possibilités d'achat!

De diverses pierres précieuses sont proposées à des prix exceptionnellement avantageux par les bijontiers. C'est avec de tels objets précieux que ladis le roi Saiomon demanda la reine de Saba en mariage. Des masques multi-colores sculptés à la main ou les batiks aux couleurs lumineuses typiques du pays vous enchanterout, également.

Des plages fantastiques! Ceylan, cette belle ile ensoleillée, est entourée de plages sablemes et propres. Laissez-vous fasciner par le paradis sous-marin unique de l'océan Indien. Faites ensuite une excursion à l'intérieur du pays, dans les montagnes. Des terrasses de riz vert vif alternent avec des plantations de the vert foncé. L'air y est pur, chand et aromatique, prenant une fraicheur agréable le soir.

Faune! Cevian est doté d'une magnifique flore et ianne dont un échantillon est conservé dans les parcs de Yala et de Wilpattu: Il est certain que vous pourrez filmer un troupean d'éléphants se nourrissant à leur gré dans la jungle et és vous avez de la chance vous pourrez observer des léopards se désalterant au bord de l'eau. En plus, vous pourrez découvrir d'innombrables et rares espèces d'oiseaux dans les reserves ornithologiques. Surtour vous serez accueills avec cette hospitalité propre aux habitants de cette perie dans l'océan Indien — Sri Lanka (Ceylan).

Réservations aux agences de voyages! Informations à da voyages! Informations à

Office du Tourisme de Ceylan 15, rue d'Astorg, 75008 Paris, Tél. 266. 35.01

Youillez m'adresser gratuitement des informations détaillées sur Ceylan

\* Au pays de Gaspard des Mon-tagnes, de Bernard Flessy, coll. c à portee de chemin », éditions Le Hénaff, 120 p. Environ 45 francs. Les photos, croquis, dessins, illus-

Sovereign: desprix qui incitent



On rencontre de plus en plus de Français qui lézardent sur les plages, dans les endroits les plus exotiques.

La raison en est simple. Avec Sovereign, les Britanniques proposent aux Français une gamme incomparable de vacances de luxe et... d'un excellent rapport qualité/

Voilà pourquoi ils s'envolent vers des destinations aussi séduisantes que les Caraïbes, Sri Lanka, la Floride ou Hong Kong. Sans que leur argent s'envole trop!

Si vous avez envie, vous aussi, de vous retrouver dans la même position, un bon conseil: consultez la brochure Sovereign: les prix sont renversants! Votre agent de voyages vous le

En toute confiance.

| Demandez la brochure Sovereig<br>en renvoyant ce coupon-réponse<br>Brîtish Airways - Tour Winterthu<br>Cedex 18, 92085 Paris-La-Défens | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nom                                                                                                                                    |    |
| Adresse                                                                                                                                | _  |
|                                                                                                                                        |    |
| \<br>\                                                                                                                                 | _  |
| Profession                                                                                                                             |    |
| I-M1                                                                                                                                   | 2  |
|                                                                                                                                        | 5  |

Qui peut offrir du ski alpin, du ski de fond, l'Assurance-Neige et l'Assurance-Soleil à partir de 438 F\* par semaine et par personne?

Pour en savoir plus sur Superdévoluy et ses tarifs de forfait SAS, de pension ski, de location simple. Envoyez ce bon à Superdévoluy 18 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

\_Tëi

 Exemples de quelques prix par personne et par semaine (fortait SAS; ski. + as surances + studio) -438 F pour 6 pers, en appartement, en basse salson. -664 F pour 3 pers, en studio, en suison. - 746 F pour 4 pers, en studio, en haute salson.

FRANCE : Saint-Emilion pour le « tourisme ».

Cette ville ancienne, réputés pour ses vins rouges, où existe mille crus et dont, parmi les meilleurs, le tonneau valait 10 000 F en 1975. Saint-Emillon entre dans la galerie des séries de timbres dits e touristiques ». érale le 12 octobre (53º/81). — Retrait prévu pour le 5 novem-bre 1982



Mise en vente anticipée :

— Les 19 et 11 octobre, de 9 heures à 18 heures, par le bureau de de poste temporaire ouvert à l'Office du tourisme, à Saint-Emilion (Gironde — Oblitération « P. J.». — Le 18 octobre, de 3 heures à 12 heures, au bureau de poste de Saint-Emilion. — Boite aux lettres spéciale pour «P. J.».

Calendrier des manifestations avec bureaux temporaires S2000 Montauben (chapelle de l'ancien collège), les 10 et 11 octobre,
 « Quinzaine Gutenberg ».

⊙ 21898 Dijon (Cellier de Clairvaux), du 17 an 25 octobre. — Exposition e Philadijon s.
⊙ 33110 Bosny-sous-Bois (Hôtel de Ville), les 17 et 18 octobre. — Exposition philatélique e les Transports s.

O 59249 Dunkerque (Hôtel de Ville), les 17 et 18 octobre. — 20° Congrès philatélique régions Nord-Pan-de-Calais.

O 66190 Boquebrane-Cap Martin (salle municipale Hernani, avenue de la Lodola), les 17 et 18 octobre. — 1<sup>20</sup> rencontre cartophile. © 78200 Mantes-la-Jolie (Agora, 254, bd du Maréchel-Juin), les 17 et 18 octobre. — 5° exposition dépar-

⊙ 75915 Paris (Parc des Exposi-tions, porte de Versailles), du 17 au 21 octobre. — Salon du prêt à porter féminin international. (Cachet petit

Au musée de la Poste Une exposition, où plus de cinquante tolles de grandes dimensions contrastent avec une digaine piutôt ininistures (ou presque), est dédiée aux œuvres d'Edouard Pignon, à l'occasion de l'émission du timbre de 4.00 F, « les Plongeurs » (voir le Monde du 26 septembre, p. 21). Entrèe libre, du 2 octobre au 15 novembre, tous les jours de 10 h à 17 h (sauf les jeudia, le 1 et le 11 novembre), au musée de la Poste, 34, bd de Vaugirard, Paris-15°.

Vient de paraître...

El Le catalogue des enveloppes premier jour de Jean Farcigny, vingt-quatrième édition 1981/82, 272 pages, sous couverture souple, cote toutes les enveloppes F.D.C. depuis plus de trante ans. Prix: 60 F. C.C.P. 6308 45 G Paris. Chez l'éditeur, 39, rue d'Estènne-d'Orves, 92400 Courbevoie, El Le seconds, piequette de la d'Estienne-d'Orves, serous de la la seconde piaquette de la collection philatélique réalisée par la Direction des Postes de Paris. La première page est illustrée par une gravure originale (en cuvette), ela Philatéliste a, d'Albert Decaris ; elle contient les ouze timbres emis Philateusre a. d'Aloert Decarig ; elle contient les ouze timbres émis depuis le 25 mai et les notices cor-respondantes. En vante dans tous les bureaux de poste de Paris, su prix de 35 F. Pour l'Ille-de-France et invoyinge, par currespondance et province, par correspondance : Bureaux temporaires, 61-63, rue de Douai, 75436 Paris Cedex 09.

● FIDJI. — Journée internationale de l'alimentation, 20 c. F. 10. Litho. ● GIBRALTAR. — 50° anniversaire de l'aéro - postale, 14, 13 et 55 p. F. 50. (2×25).

● MALAWL — Journée Internationale de l'alimentation, 7, 10, 20 t et

• NOUVELLE - CALEDONIE. Année internationals des personnes handicapées », 45 fr. Maquette de Jumalet, d'après J.-P. Ormand Offset, Cartor S.A. Nº 1709

FRANCE : « Panthéon » Hors programme paraîtra un tim-bre commémorant la visite de M. Prançois Mitterrand, le 21 mai 1981, su Panthéon. Venta prévue pour le 3 novembre au prix de 1,80 F.

FRANCE : Les retraits de tim-

Six timbres, dont deux de coste gérienne », seront retirés de la rente des guichats des bureaux de poste, le vandredi 9 octobre au soir : 1.58 E. Année du patrimoine :

2,30 f, Montauban; 2,56 F, Abbaye de Solesmes ; 3,00 F, « Hommage à J.S. Bach : de Jean Picart Le Doux ;

5,00 F, Daurat-Vanier; 10,00 F, Maryse Hilez-Hélène Bou-GRANDE-BRETAGNE : - Année

des pêcheurs ». Una série spéciale de quatre va-leurs a été dédiée, le 23 septembre, à la pêche, en reconnaissance de l'im-portante contribution économique apportée par les pêcheurs dans l'in-



14 pence, 18 pence,



22 pence, 25 pence. Impression hélio ; Harrison et Fils Ltd., par feuilles de 100. - Il sera également émis quatre cartes-postales avec les sujets des nouveaux timbres.

< Trois siècles d'histoire :

Strasbourg 1681-1981, tricentenaire du ratiachement de la ville à la France, sera le thème d'une grandose exposition organisée avec le concours de la Société Philatèlique « Union 1877 », sous la présidence « Union 1877 », sous la présidence d'honneur de M. Pierre Pfilmbin, maire de la ville. Nous pensons qu'avec un tel thème ? « Union 1877 » et son président, M. Charles Bitheimer. obtiendront un succès bien mérité. L'exposition se déroule, du 28 septembre au 19 octobre, dans la salle d'exposition Archives de la Ville, 8, place de l'Hôpital, à Strasbourg.

ADALBERT VITALYOS.

#### **Jardinage**

## Les aventuriers de la plante en pot

E goût de l'aventure ou la soif de connaissances nouvelles? Les deux sans doute ont conduit des botanistes voyageurs à courir le monde, bravant les dangers de la nature et des hommes pour le plaisir des jardiniers d'aujourd'hui.

Ils s'appelaient Pierre Belon, Joseph Pitton de Tournefort, André Thévet, Charles Plumier, Michel Adanson, Pierre Poivre, André Michaux, Joseph Dombey, Alire Raffeneau Delile, Philibert Commerson, René - Louis Desfontaines, Victor Jacque-mont, pour que citer que les plus grands parmi les méconnus. Leurs noms se sont peu à peu effacés de la mémoire de notre histoire. Et pourtant, ils méritaient autant que certains grands hommes de guerre, savants ou politiques de passer à la postérité. Certes, les amateurs de l'histoire des plantes les retrouvent à chaque lecture, et les eurs dans les noms de quelques genres ou espèces, le plus souvent exotiques, qui por-

Il y a quelques siècles, notre flore ne comptaît ni le libas, ni le marronnier, le buddieis, l'eucalvotus, le forsythia, le platane. le robinier, les azalées, les cotoneasters et la plupart des conifères d'ornement, ni encore le nélargonium de nos balcons, le dahlia, le chrysanthème, le zinnia, sans parler des fraises, de la tomate ou de la pomme de terre. Il faudrait des pages et des pages pour citer les plantes devenues banales et quotidiennes que ces intrénides voyageurs. botanistes et collectionneurs ont apportées depuis le seizième siècle, transformant totalement notre flore mais aussi notre alimentetion.

Tous ces hommes, aventuriers de leur époque, ont connu des vies mouvementées, riches et passionnantes. Imaginons un instant ce qu'étaient les voyages an setzième siècle dans un

1981-004

Moyen-Orient aussi lointain que fabuleux. Tout semblait encore à découvrir, et c'est ce que fit Pierre Belon, enfant de la Sarthe, feru de sciences naturelles, médecin et protégé de l'évêque René du Bellay. Sa passion pour la botanique allait naître en Allemagne, au contact d'un maître exceptionnel : Vale-

rius Cordus. Après des herborisations en Ttable Relan obtlent d'accompagner une ambassade envoyée par Prançois I<sup>\*</sup> auprès du puissant Soltman le Magnifique. Ce seront trois amées d'errances à travers Grêce, Crète, Constantinople, Thrace, Asie mineure, Samos, Rhodes, Egypte, Palestine, Syrie... Partout, l'éblouissement devant a les singularités et choses mémorables », qu'il décrira dans plusieurs ouvrages, faisant ainsi connaître à ses contemporains le caméléon, le crocodile. l'ibis comme le platane, la rose de Noël ou l'acacia,

Non content de voyager et de décrire, Pierre Belon voulut aussi acclimater (rarement avec succès, car les connaissances scien-

tifiques de l'epoque demeuraient tres sommaires) un grand nombre de plantes nouvelles. Outre l'aspect décoratif, le but était le plus souvent médicinal, pour tenter, comme il l'avait fait à maintes reprises durant ses voyages, de percer les secrets des remèdes de l'Orient.

Est-ce cette quête qui fut fatale à Pierre Belon ? Lui, qui avait échappé aux pillards des routes et des mers, allait mourir assassiné sur la route de Paris, au château de Madrid, dans le bois de Boulogne, où le roi Henri II l'avait installé. Victime d'un rôdeur ou de quelque conspiration de marchands peu soucieux de voir se développer les comaissances et surtout disparaître le monopole du frucmeux commerce des médicaments miracles.

Un siècle plus tard. Charles Plumier. l'homme qui découvrit le fachsia, fut un botaniste de tout premier plan, décrivit et nomma plusieurs centaines d'espèces végétales inconnues, allait courir le Nouveau-Monde, des Antilles au Brésil.

l'Institut d'Egypte décide la

creation d'un jardin botanique,

dont beaucoup se sont pris de

passion pour ce pays au passè envoirtant. Raffeneau Delile ne

veut pas perdre le fruit de son

travail botanique et livrer aux

Anglais ses précieuses collections

de plantes, ses notes, ses dessins.

En pleine nuit, il met sur pied

une véritable opération de com-

mando et embarque discrètement

tous ses tresors sur le dernier

bateau chargé de rapatrier les

savants. Mais, les Anglais se

méfient, arraisonnent le navire

par le travers d'Alexandrie,

foulllent et confisquent tous les

documents scientifiques dont ils

Prêt à tout pour sauver ses collections, Raffeneau Delile

vent se constituer prisonnier en

échange. Après de longues négo-ciations, il réussit à récupérer

plantes et liberté. A son retour à

d'Egypte et un album sur les

liliacées avec de splendides illus-

trations de Redouté, sans comp-

ter de nombreuses études sur le

palmier, le coton, les lotus, la

Une nouvelle mission l'attend,

cette fois-ci en Caroline du

Nord, dans ces Etats-Unis avec

lesquels Bonaparte le charge de

developper nos relations com-

noursuit, il commence la rédac-

tion d'une flore locale, renoue

avec la médecine puis finalement

de se voir confier la direction du

Il attendra douze années avant

rentre en France en 1807.

Le démon de la botanique le

pensent faire bon usage.

Paris, c'est un triomphe. Il public très vite sa Flore

greffe du rosier...

voyages et préparait une mission dans cette Egypte qu'il n'avait plus revue et où il avait conou les grands enthousiasmes de sa jeunesse.

Après la fin de l'Empire, vint le temps du romantisme, et nui ne fut plus romantique dans son comportement et son destin que Victor Jacquemont. Ecrivain de talent, poète, ami de Stendhal, de Mérimée de Rossini, amonreux éperdu d'une cantatrice en renom, beau comme un dieu, il était aussi et avant tout un grand botaniste.

A peine rentré d'un an d'herborisation aux Etats-Unis, le Muséum lui propose une vérita-ble aventure : les Indes. En avril 1829, il débarque à Pondichéry, rejoint Calcutta, apprend l'hin-doustani, se familiarise avec le pays et devient très vite la coqueluche des salons de la haute société coloniale anglaise. Son charme, son élégance, sa culture, lui ouvrent toutes les portes. Mais là n'est pas son ambition: ce qu'il veut, c'est partir à la recherche de plantes nouvelles dans les zones les plus inconnues du Nord vers l'Himalaya. -

Pendant près de deux années. il va parcourir dans des conditions de vie épuisantes les montagnes et les vallées les plus reculées. Malade, il continue son travail et ses observations dont la rigueur et la précision feront l'admiration de ses contemporains, avec une énergie étonnante. C'est un herbier de près de cinq mille plantes qu'il va constituer, faisant découvrir à l'Europe des centaines d'espèces végétales venues de ce continent encore inexplore. Il mourut comme un héros romantique, à trente et un ans, épuisé par les maladies, les marches incessantes dans un climat hostile. après un labeur acharné.

La publication après sa mort de son Voyage dans l'Inde fit éclater au grand jour ses talents d'écrivain et fut un événement aussi bien scientifique que littéraire. Une plante tropicale un peu semblable à nos ipomées, le Jacquemontia, perpétue bien modestement le souvenir d'un homme attachant pour son intelligence et son courage.

Plus près de nous, d'autres botanistes, conduits par les mêmes passions, vont encore courir le monde, du Japon aux Andes, des forets africaines aux iles du Pacifique, sans oublier l'immense Chine, fabuleux foyer de découvertes. Dans ce pays fut prépondérant le rôle des missionnaires dont certains vivaient encore au début de ce siècle et tant d'autres périrent massacrés quelque part vers ce Tibet mystérieux qui fascinait les voyageurs de l'époque. Curleusement, nul ne s'est vraiment penché sur leur histoire comme si les viburnum, cotoneasters, rhododendrons..., d'innombrables lis et primevères avaient toujours fleuri sous le ciel de notre

MICHÈLE LAMONTAGNE.

★ A lire: la Planète des flèurs, de Marguerite Duval sux Editions Robert Laffont, qui conte avec beau-coup de verve et de savoir les aven-tures des botanistes vuyageurs.

#### et Raffeneau Delile entame ses recherches et études sur le lotus. Hélas! la défaite d'Aboukir va sonner le glas des espoirs des scientifiques tout émerveillés de l'ampieur de leurs découvertes et

L'herbier dans le naufrage

C'est M. Begon, ancien gouverneur de Saint-Domingue, et à qui fut dédié le bégonia, qui envoya, sur ordre du roi Louis XIV, le Père Charles Plumier, religieux de l'ordre des minimes, à la découverte des plantes de l'Amérique. En trois voyages, de 1689 à 1695, ce persommage hors du commun, plus aventurier que missionnaire, se prit de passion pour la flore et surtout pour les fougères tropicales. Il devait rapporter plus de six mille dessins, dont quatre mille trois cents consacrés uniquement aux végétaux, et publier un ouvrage qui fit date : Description des plantes d'Amérique. Les aléas des voyages de

l'époque allaient être fatals (et ce fut le cas pour bien d'autres) à l'herbier original et copieux qu'il avait constitué et qui disparut dans un naufrage. Doté d'une puissance de travail étonnante, observateur précis et ar-tiste de talent, Charles Plumier mourut à Cadiz d'une pneumomie alors qu'il aliait embarquer pour le Pérou à la recherche du quinquina, dont les pouvoirs fébrifuges faisaient réver les médecins de l'époque. A son nom demeure attaché le frangiosnier au parfum suave one son ami

celle d'Alire Raffeneau Delile

Tournefort baptisa Plumieria. Autre période, autre aventur faudant théories et rêves les plus fous. Dès sa première seance,

fils d'un écuyer du roi, et qui,

enflammé par le nouveau sonffle de la Révolution, va quitter collège, précepteur et famille pour se plonger dans les merveilles du monde végétal. Etudiant en médecine mais surtout botaniste, il va faire équipe avec un dessinateur qui deviendra celèbre, Pierre - Joseph Redouté, et participera à l'expédition d'Egypte. C'est le temps de l'enthousiasme où tout semble possible aux deux cents savants conduits par Bonaparte jusqu'au Caire, et qui vont aller de decouvertes en découvertes, écha-

plantes aquatiques ne le quittera plus pendant trente ans. A soizante et onze ans. pen

jardin botanique de Montpellier où sa passion des lotus et autres

(Publicité)

## INDEX DES RESTAURANTS PAR QUARTIER

LE MONDE DES PHILATELISTES

ᡗᢗᢗᢗᢗᢗᢗᢗᢗᢗᢗᢗ

Pour son XXX° anniversaire « LE MONDE DES PHILATELISTES » a édité

ce feuillet-souvenir gravé par Maître Decaris

Renseignements et commandes (19 F plus enveloppe timbrée) : Le Monde des Philatélistes, 11 bis, boulevard Haussmann, 75009 PARIS

ALESIA

LA BONNE TABLE, 12, rue Frient 539-74-91. Spécialités poissons. LE ZEYER, carrel. Alésia 540-43-85 T.L.J. jusqu'à 2 b. mat. Chougroute.

AUTEUIL

AUBERGE MOUTON BLANC, 40, r. d'Auteuil, 288-02-21 Cuia. quaité Spéc. poiss Fermé mardi soir et mercredi. Ouvert dimanche.

**BATIGNOLLES - ROME** 

LA GENTILHOMMIERE, sq Louvois 10, rue Chabanais. 296-54-69 P/D LA CORBEILLE, 154, r. Montmartre (2°), 261-30-87. Déjeuner. Menu 35 F et carte. Dinte 4 plats, 4 vins, 110 F et carte. Permé sam. et dim.

CHAMPS-ÉLYSÉES

RELAIS BELLMAN, 37, r. Franc.-ler 723-54-42. Jusq. 22 b. Cadro élég. INDRA, 10. r. Cdt-Rivière. P/dim 359-46-40 - Spécialités indiennes

nue des Cisamps-Elysées Nº 142 COPENHAGUE 1= étage FLORA DANICA, sur son agréable jardin. ELY 20-41. LE RUDE, IL av. Gde-Armea 500-13-21 F/dim. soir. Menu 48 F T.C.

FAUBOURG-MONTMARTRE

No 4, LA CHUPE D'ALSACE 824-89-16 Base d'huitres. Choueroutes No 12, AUBERGE DE RIQUEWINE. TRI-62-39. Déjeuners. Diners. Soup.

GARE DE LYON L'ESCAPADE EN TOURAINE, 34, E. Traversière. 343-14-96. Spéc P/dim.

CRESUS, 26 bis, avenue Daumesmil 307-37-01. Ouv. Jusqu'à 1 b. mat F/dim Pièce de bour 340 grannes GRANDS BOULEVARDS

LE LOUIS XIV, 8, bd Saint-Denis, 200-18-90 et 208-56-58, F. lun., mar. Din., soup. Fr. de mer. Rôtisserie, GIBIERS. Salon Parking. Ouv.

INVALIDES CHEZ FRANCOISE, serogare des Invalides, 7º. 551-57-20 et 705-49-03 Ouvert dimanche. Monu 35 F et grands crus de Bordeaux en catale :

LES HALLES CAVEAU F.-VILLON, 64, I. Artice-

Rus Étienne-Morcel No 18, CHEZ PIERROT. Cuisine bourgeoise. 508-05-48 - 508-17-64

MABILLON LA FOUX, 2, rue Clément (Se). P/ dim. 325-77-66. Alex sux fournéeux.

MARAIS GABRIELLE D'ESTREES, 274-57-81 69, r. Gravilliers. Spéc. gasconnes

MAUBERT-MUTUALITE MAHARAJAH, 72, bd St-Germain F/iun midl 354-26-07 Indo-Pakist

MONTAGNE-STE-GENEVIÈVE LE VILLARS PALACE, M. TAILLOIS Propose ses spéc. : POISSONS, COQUILLAGES, bane d'huitres. 3 salles. Planiste. Tls. Elégance, P/sam, dim. 8, r. Descartes Rés. 325-39-08 et 75-50.

PIERRE, place Gailion. 255-87-04 Guia grands trad Salon 4-45 pers. Menu 95 F a.c. Parking F/dim. VISHNOU, 21, 2. Daumou, 297-55-54. F/dim. Spécialités Indiannes.

PANTHEON

PASTEUR

LE COPREAU, 15, rue Copres Tel. 306-83-35, P/Cim. Serv 22 h. 30.

**PICPUS** LA PALETTE, 307-46-21, 86, boulde Picous - Spécialités poissons.

PLACE CLICHY WEPLES, 14, pl. Clichy, 522-53-25 Son base d'huitres, ses poissuns

PLACE PEREIRE

les. Poissons. Huitz. 574-17-34.

PORTE MAILLOT

LE CONGRES, 80, AV. Gde-A

AUBERGE DAR, 161, av. Majakofi 500-32-22. Chouce. Buitres, Réties. PORTE D'ORLÉANS

LE FRIANT, 40, r. Frient, 539-59-39 F/d. Snée. périmetre. et poissone

C.

PORTE DE PANTIN AUX 2 faude 7x. 607-39-31. 206, av. J.-Jaurès. Spéc. abets. viandes.

RÉPUBLIQUE - BASTILLE LE REPAIRE DR CARTOUCHE, 700-25-56, 8. bd Filles-du-Calvaire, 11°. F. le dim. GRILLABŒUF. Spécialiste Grilla-des, 95 bis, rue de la Roquette (11°) Métro Voltaire Réservat. 379-91-01.

RICHELIEU-DROUOT LE GOLF, 20, bd Monumertes (9"). 770-91-35. T.Lj., jusqu'à 3 h. mat. AU PETIT RICHE, 25, r. Le Peletier. 778-86-90. Jusq. 6 h. 15 mat. Décor suthentique 1880. B D'HUITERS,

SAINT-AUGUSTIN LE SARLADAIS, 2 rue de Vienne 522-23-62. Cassoul, Conf. 55 F.

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS GUY, 6, rus Mabillon 254-87-51 Brésilien, de 29 h. á 2 h. du matin LE PETTI ZINC, 25, r. de Buci, é. 354-79-34 Huitres. Poiss. Vin pays. ECHAUDE, 21, rue de l'Echaude. 354-79-02, 19 h. à 2 h., ouvert al.j. Déj., diner même le dim. Fois gras. PETITE CHAISE, 26, rue Grenelle. 222-12-35, Menu 54 F. Ouv. ts I. jrs.

ST-GERMAIN - ST-MICHEL ALSACE A PARIS, 9, pl. St-A'-des-Arts, 8, 326-89-96. F/mero. Déj. Din. Soup. Grill. Choueroute. Poiss. Terrasse entourée de verdure.

SAINT-MICHEL LAPERGUSE, 51, q. Cids-Augustins. 228-58-04 - 90-14. Mean dégust, 190 F. AFF. 100 F S.C. Gde carte.

SAINT-GEORGES

No 35, TY CO2. 878-42-95. Tous les poissons. Berma le dimension

**Environs** 

de Paris

BOIS DE BOULOGNE

VIEUX GALION, 4 ét LON 26-ia • Uns table raffinés à bord d'un navire du XIX siècle • Réceptions • Cocktails • Séminaires • Pré-sentations. Parking.

NEUILLY (métro Sobions) MONIMATON J. STORNE, 19, 8v. C.-de-Gaulle. 747–63–64. Poles. Crust.

مكذا من الأصل

----

-----

4 - - - - -

•

. . . . .

2 12 1

Les 121 1.5

5 B.S.

ur un elek

4.0

15 July 19 12

ايو ۲۰۰۰ <u>چ</u>ا

ء محرر

A ...

. . ~±\*\*

7212 3.5

\* . - . - . .

مرتون به تده

- ---

A 100 1

· 1 4

<u>.</u>. .....

+ + ---

\*

en poi

are is a .--SHEET OF THE SHEET

Service of the servic

The Carry

THE PARTY IS

AND THE STATE OF T

व्यवस्थानमञ्जूष

(संबंध) भू रोग्रांगा 🖳

The selection is a selection of the sele

200). (Ab.:: .-

and morning

高強(をおう)

# BRELLEY

Maria de das s

SECURE OF BUILD

Section Section

gen ingen stage

Sa Berry Steel 19

Harry Carl

\$ 94 Jr. 5 Jr.

ुक्र∰स्था की रा

\*\*\* \*\*\*\*\*\*\* \*\*

Tings . At . 95₹120°, (<sup>34</sup>°);

767

a 2254 1 11

----

Jan 1987 Brown

الما والمنا كالمجالية

Gar 28 (11 )

والمحقرات ولانتقار المجتوبة

En Aller de Manie

医艾姆克 蒙古 经 医水平

Service of the control

gazza i a Maria de la como

Carlot Horsen in

frames areasons in

The state of the s

Barrier B. S. C.

के <del>किया है।</del> जिल्हा

AL 120 10 10 10

, and the second second

Alaman Street SEAS CARREST

mina guntani

ARTERIST STATE AND S. Spart Land MARKET AND THE PARTY OF THE việ 🛲 (4-0.5)

والمنافرة والمراجع فللمثان

월5 국 · (113-

matrice and the same

The state of the s

Environs

de Paris

AND MANY

**电影** 

ENGLIS E COMP

The second of th

garage Nyone i

3 2

a aparage as granta arts

---

, AAD LE SE

War of the Section 1

with the first the second

್ಷಾ. ಜಾವಾಕ್ಷ. ಟಿ

in the second

you grays in -

programme for the co

Section Land

same end

ig MAG Grant . . . .

15 F. L. 1985

Mittan .-

THE PLANT OF THE STREET

\$ - ta--

Dt. Trans

Aceta a :

#### **Hippisme**

## L'Arc de deux mondes

RAQUEMENTS autour de qui avaient abouti, au printemps, à la suspension des courses pendant quatre jours, se sont grande épreuve française.

Blen qu'elles soient parties cette fois encore, d'une cetégorie particulière (en juin, il s'agissaft des e guichetiers » du Parl mutuel hippodrome ; aulourd'hui, d'employés du Pari mutuel urbain), elles visent, dans cette nouvelle offensive, un objectif très général : la conclusion d'une convention collective unique pour tous les salariés de l'activité hippique, des lads aux motards transportant les sacs de bordereaux, en passant par les hommes de piste et, bien entendu, les employés des guichals.

Cette revendication ne fait l'unanimité ni dans les centrales syndicales (jusqu'à présent, saule la C.G.T. la tormule) ni dans les catégories de personnel, les plus favorisées étant, bien entendu, réticentes à l'égard de ce qui pourrait aboutir à un nivellement. Mais elle a recueilli des adhésions chez ceux qui peuvent être le « fer de lance » de manifestations sur la piste : les lads et les « guichetiers » du Pari mutuel hippodrome. Toute la semaine, alors que des négociations étaient engagées et continuent. — on s'est donc posé des questione sur ce qui pourrait se produire dimanche, où la présence d'un parterre d'officiels, des personnalités hipplaues du monde entier et de toutes les chaînes de télévision donnera, d'évidence, à Longchamp, une résonance particu-

La tormule d'une convention collective unique est difficile à envisager. A part la servitude des jours fériés, il existe peu de points communs entre le tra-vali d'un led (salarié d'un entraineur, pour partie entrepreneur earicole, pour une autre membre d'une profession libéraie) et un « guichetier » (salarié des sociétés de courses). Mais, par ailleurs, on comprend que l'attitude syndicale s'exacerbe devant certains chiffres : quand, par exemple, des lads payés iuste au-dessus du SMIC ont à du Kentucky au prix de 3 millions de dollars, quand le décevant Cresta Rider même est vendu 10 millions de dollars, quand un North Jet atteint la même valeur, quand Riverman est exporté presque au double de celle-ci.

Ces chiffres sont ceux dont les courses américaines empoi-

sonnent les nôtres. De même que l'inflation monétaire américaine, exportée via le dollar, a. depuis cinq ans, ruiné des pans de l'économie mondiele, de même l'inflation hippique d'outre - Atlantique est en train d'ébranier nos courses.

Dans celles-ci, deux mondes totalement différents sont en présence : celul de milliardaires internationaux, engageant d'e s parties à coups de millions de dollars, et le dernier carré. obstiné, de propriétaires trandes bancos au-dessus des moyens que leur ont laissés les évolutions économiques et les

#### Longchamp-Kentucky

De ce déséquilibre - qu'il seralt par ailleurs risqué de rompre, car les milliardaires apportent l'argent et les propriétaires nationaux le nombre des parlants, tout aussi nécessaire au fonctionnement de l'ensemble — naissent tous les probièmes : l'exportation de tous les bons chevaux, les propriétaires nationaux se hátant, dès que l'un se révèle dans leur écurie, de tirer les basques des militardaires par courtier interposé : le doping, parlois dernier souvent lard utilisé par de précédents fournisseurs ayant goûté aux délices de l'axe de vente Longchamp - Kentucky ; aujourd'hul, des revendications sociales justifiées au regard des tarils américains, impossibles à satisfaire pour les écurles françaises, dėja exsangues.

L'Arc de Triomphe 1981 offre une image éloquente de la cohebitation des deux mondes hipplaues. Parmi les engagés notables qu'on pouvait considérer, au milieu de la semaine, comme pertents, figurent quatre chevaux irançais - Bikala, Rahotep, Gold River, Leandra, - en face des représentants de plus de dix casaques internationales : Argument, Ardross, Akarad, Detroit, Beldale Flutter, April Run, Prince

Bee, etc. Le prestige de la casaque (Aga Khan), de l'entraîneur (Francois Mathet) et du jockey (Yves Saint-Martin) aident. Akarad sere le favori, C'est un des derniers sac, juste avant que, dans l'écroulement de ses aflaires, il ne vende les deux cent cinq sujets qui lui restaient à l'Aga. Un trait, pour le pittoresque : si le cheval gagne, les 2 millions du prix (dérisoires à l'égard de ce que vaudra Akarad comme étaion) seront, certes, acquis à l'Aga Khan, mais les 500 000 F

de la e prime à l'éleveur » tomberont dans l'actif des frères Willot, La « prime à l'éleveur » reste, après une vente, attachés au patrimoine du propriétaire du poulain à la naissance, patrimoine aul s'est trouvé entière ment transféré aux frères Willol pulsque Marcel Boussac avail mis tous ses blens personnels dans la balance de sa faillite.

A Akarad, Chantilly oppose jeune jockey (dix-neut ans) Serge Gorli, revelation de l'année. Bikala a bettu Akarad dans le prix du Jockey-Club, puis a été bettu per lui dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Son dernier galop d'entreinement a. dit-on. été excellent et le temps n'a pu que travailler an favour de ce cheval mmense, qui n'atteint que maintenant à la maturité.

Detroit, gagnante l'an passé, va tenter un - doublé », qui n'a èté réalisé qu'une tols par une temelle (Corrida en 1935 et 1937). Elle a pour elle l'atout de la fraicheur : elle n'a couru que quatre lois cette année; contre elle, d'avoir atteint le maximum de sa forme peut-être un peu tôt : dans le prix Foy, le 13 septembre, elle n'avait, manifestement plus un gramme de graisse à perdre et plus un atteint ce niveau de condition physique après lequel ne peut plus survenir que le déclin : mais celui-ci peut parfols être tenu en suspens quelques semaines.

Ardross, un des dovens de la course (il a cinq ans), est interre. Sa qualité dominante est la tenue, atout essentiel dans une course touiours menée tambour battant.

Beldala Flutter a, une fois, battu Shergar (qui auralt été capable de mettre tout le monde d'accord mais que ses nouveaux propriétaires - il a été «syndiqué » sur la base de 11 millions de livres sterling - ont renoncé à aligner après sa défaite du Saint-Lèger).

Peut-être un peu « tendres » pour une joule de cette âpreté, April Run et Leandra sont, cependant, excellentes.

Leandra constitue peut - être. sur un point, l'exception de la course. Même si elle gagne, elle est susceptible de rester en France : elle appertient à Thierry de Zuylen, un des seuls propriétaires, avec son beau-frère, Guy de Rothschild, à résister à l'inflation du dollar hippique. Pour chacun des autres, une réservation peut déjà être effectuée à destination des haras américains, en cas de victoire. LOUIS DÉNIEL

#### Plaisirs de la table

عكذا من الأعل

#### COTE D'AUTOMNE

ES Anglais, qui ont le sens du « comfort », comme disait Balzac, donnèrent l'exemple en peuplant la Côte d'Azur en automne et en hiver. Les autres suivirent. Maupassant, selon le vieux Goncourt, estimait que Cannes, en hiver, était une fourmilière de renseimements pour ses romans sur la société parisienne et ses

Il faut lire la Vie quotidienne à Nice au temps des grands-ducs de M° Augier (par ailleurs patron du Négresco) pour imaginer les plaisirs en ce tempslà, d'une Côte d'Azur privilégiée par son climat et ses sites exempts de bétasses et de béton. Mais aujourd'hul, loin du flux grégaire de l'été, beaucoup d'établissements sont en hiver fermés. Profitons alors de l'automne « a nos désirs enfin ramenée » pour découvrir ou retrouver, en octobre les plaisirs de la table et de la Côte.

Encore quelques jours avant que ne ferment l'Hôtel du Cap et son restaurant Eden Roc (boulevard Kennedy, au Capd'Antibes, tél. 61-39-01), le Juana et son restaurant La Terrasse (avenue G.-Gallice, à Juan-les-Pins. tél. 61-08-70). Ils rouvriront pour avril et i'en reparlerai alors. Le Métropole (boulevard du Maréchal-Leclerc, tél. 01-00-68. à Beaulieu) réouvrirs, lui, pour Noël (et quel réveillon que celui-là, dans ce cadre de discrète élégance et de souple confort!). La Chèvre d'or (à Ese-Village, tél. 41-12-12) restera ouvert jusqu'an 15 novembre et, enfin, La Voile d'Oτ, de Saint-Jean-Cap-Ferrat (tél. 01-13-13), fermé du 30 octobre au 31 janvier, reste, grâce à Jean Crépin, une belle halte gour-

A Nice hien évidemment, et tandis que l'Automne musical de l'Orchestre philharmonique (cinq concerts dans trois églises) se poursuit, le Negresco est ouvert (37, promenade des Anglais,

tél. 88-39-51). C'est l'occasion de découvrir (ou retrouver) en son restaurant Chanteclerc le plus prestigieux des jeunes cuisiniers de ce temps. Jacques Maximim a sans doute du génie, et je pese mes mots. Celui d'incliner le folklore gourmand vers des créations subtiles, d'utiliser les produits du terroir avec un bonheur renouvelé (ah ! cette simple soupe aux fanes de radis! Et ce tian de saint-jacques!).

Ce Chantecierc est pent-être, actuellement, la plus exception-nelle table de France. Cela ne doit pas faire oublier, à Nice, La Poularde chez Lucullus (9, rue Gustave - Deloye, tél. 85-22-90). Dans un domaine plus serein et

classique, Marcel Normand staffirme toujours comme la solide enseigne miçoise, qualité et régularité. C'est ma deuxième grande adresse, et, avec la saison de la chasse, les amateurs trouveront là l'exaltation des perdreaux rôtis, des faisans, du civet de lièvre solognot.

Et n'oubtiez pas non plus les gentes *Hirondelles* de Saint-Jean - Cap - Ferrat (52, avenue Mermoz, tél. 01-30-25). Les poissons jaillis de la mer insou'en les casseroles de « maman » Venturino, le service précieux de ses filles, la gentillesse du cadre fleuri, la sincérité de cette cuisine de femme.

LA REYNIÈRE

#### L'ARRIÈRE-PAYS

A SAINT-MARTIN-DU-VAR Nice 27 km par N 202

.Cette Auberge de la belle route (161. 08-10-65), pourquoi n'est-elle pas, de la part des touristes et des Nicois, un point de mire? On va trop chez les grands affirmés, on recherche trop les tables du snobisme. Et pourtant voich lei, dans un décor aimable, Jean-François Issau-

tier, un jeune de beau talent. Un service partait, une patronne souriante, un menu (130 F) et une carte de belle richesse et de bonne inspiration. J'ai goûté le blanc de saint-Pierre à la vapeur, aux cébettes, dés de tomate et sauce pistou : l'ai appreció la fricassée de poulardo de terme avec les jeunes légumes de Carros, le mesclun du jardin aux pignons avec son chèvre chaud ; un séduisant chariot de desserts. J'aurais voulu goûter aux pousses d'épinard crues à la meunière d'écrevisse et au rognon de veau entier, en casserole, au vieux porto, Issautier terme le dimanche soir, le lundi et en février. D'ici là, allez vite réparer une injustice en son

Auberge de la belle route.

A ROQUEFORT-LES-PINS

Nice 26 km par D 2 885 (route de Grasse)

L'Auberge du colombier, un ancien relais de poste, vient de laire peau neuve sous la houlette de Jacques Wolff (dont le père, Robert Wolff, tut le créateur de la Chèvre d'or à Eze). Six mois de travaux exceptionnels pour, entin, proposer une quinzaine de chambres donnant sur un horizon de pins. Un cuisinier de qualité, Bernard Hemery, un maître d'hôtel affable, M. Giraux, et une carte (menu à 75 et 100 F) très aimple allant du gêteau de saumon à la salade tiède de caille, du confit de canard aux gousses d'ail aux pâtes fraiches « à notre façon ». Excellent beurre et pain - de moulin » grillé. Alcools blancs pris dans la glace et cave à gigare. Des petits détalls, en-fin, qui laissent penser que l'on parlera de l'Auberge du colom-



RUE

GRENIER

SAINT-LAZARE (3') 272.31,22 et 272.34.90

L'AUBERGE DU MASSIF CENTRAL

AU CŒUR DE PARIS

**ONO** 

**AMBASSADE** 

D'AUVERGNE



RÉSIDENCES secondaires ou principales

#### TOURISME HÔTELS SÉLECTIONNÉS

Campagne

#### HOTEL LE RIVAGE RESTAURANT

Tél. (38) 67-20-53 I, quai de Nice, 45500 GIEN

Cuisine personnalisée de poiss de Loire et spécialités Belle vue sur la Loire

Côte d'Azur

GAMBETTA Hôtel PYRENEES-GAMBETTA \*\*N.N. notes FIRENLES-ULAMBETIA "N.N.
12 avenue du Père-Lachaise (2º).
365-32-47 et 197-76-57, entièrement renové caime et confortable, situe dens un quartier sèré RARE a PARIS. Accès direct Me Gambetta Proximité périph., autor. A 3 (Porte-de-Bagnolet, direction : place Gambetta)

Provence

SAINT-REMY-DE-PROVENCE HOTEL CHATEAU DES ALPILLES

(ancienne route du Crès, 12:10)
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél.: (90) 22-03-33.
Visille demeure zu milieu d'un parc
ombragé aux arbres séculoires - tout
confort - Télé - Ascens - Tennis Pisc. - Bungalow luz., 2088, long séj.

Station thermale

66160 LE BOULOU (Pyr.-Orient.)

NICE
La station des voies digestives
Troubles hépato-résiculaires allergies
unicaire, eczéma, migraines acélongs séjours - 1/2 pension et pension
complète - Cuisine sofgnée
HOTEL D'ALBION, 2 étoiles N.N.,
25, bd Dubouchage, 06047 NICE, cadex
Hôtel du Canigou \* NN (68) 83-15-20

Rire gauche

BISTRO DE LA GARE Les nouveautés d'automne. 38°90 snc 30, rue St-Denis- 1er (Ealles) 38, boulevard des Italians • 9¢ 59, bd du Montparnasse - 60 73.av.desChamps-Elysées-89 Tous les jours jusqu'à 1 h du matin

Il y a des femmes chez qui on revient

pour le plaisir Huitres, fruits de mer, homards, choucroutes. Face à la tour Montparnasse,



le seul bar à Paris

gù yous pouvez dégoster même une buitre SPÉCIALITÉS de POISSONS et COQUILLAGES TERRASSE DUVERTE

112, 1d do Montpagasse 14° - Tél.: 320.7LM ca sent josspia 2 h de eastio المرابع من فيالمانية و أيسا بسيع 🛫

LE PETIT ZINC 354.79.36 MATS de MER, FOIE ERAS FRAIS, VINS DE PATS et son salen porticolist de 40 converts LE FURSTEMBERG 354795 ård PERSIANY et son trin . Reger Millå 1955. I hetterig at Belend LON LEIGHS å la hetse Le Muniche man 25. rue de Buci • Paris 6º

CL'ECHAUDE S TOUS LES JOURS DE MIDI A 2h. DU MATIN sa formule déjeune MENU : 100 F. vin, café, service compris ++21,rue de l'échangé,tél;35479.02

Rive droite



h MAISON DALSACE







BRASSERIE DE L'EST FACE GARE DE L'EST SA FABULEUSE CHOUCROUTE LE DELICIEUX JARRET DE PORC - CONFIT DE CAMARID POMMES SAUTEES ME 7, NB do 8 Mai 1945 - 初・607-00-94 - Da 5 H DU MATIN A 2 H CU MATIN









Environs de Paris

La Petite Anberge Franc-Comtoise

Cuisine RÉGIONALE Cuisine INVENTIVE , av. J.-B.-Clément, 92100 BQULOGNE Fmá dim. Rés. 805-67-19 - 605-22-35

#### Jeux

#### échecs Nº 937 🚾

LE TIR CROISE **DES FOUS** 

hampiomnat de Hongrie, Budapest, 1981) Blancs : PORTISCH

C16 33. T×d8 (0) d5 (8) C×d5 34. Cc2 C×48 64. Fg6 Cd-c6 65. Res 4. ¢×d5 5. Fg2 Cb6 (b) 35. Cb4! Cc6 38. a×b4 Fe7 37. Fd2 CX b4 66. PC5+ S. Cf3 7. d3 (c) 7. d3 (c) F67 37. Fd2 15
8. 23 (d) F66 (e) 38. 231 Cb6
8. b4 n6 (f) 39. 64 (p) f X64
10. 0-0 6-0 (g) 40. f X64 F66
11. C64! (h) f6 (i) 41. Rf2 Cc4
12. Dc2 D68 42. Fc3 (q) g6
13. Tb1 Td8 42. Rf3 g5
14. Cc5 Fc8 44. R62 Fd7
15. Fd2 (f) Fxc5 45. Rd3 R66
16. Dxc5 64 46. b4 gxh4 (r)
17. dx64 Dx64 (1) 48. Rd4 17. 6 X89 D X89 17. 8 XM 18. F63 (k) Dc6 (l) 48. Rd4 19. Ff41 D Xc5 (m) 49. F611 (a) 20. b Xc5 (n) Cd5 50. 65+ B 21. Fd2 Tf-68 51. Fd5+ 22. Tf-61 T64 52. Fg3 23. 62 Tc4 53. Fg81 (u) Pg1 h5 24. Tb-ç1 25. T×ç1 26. Cb4 TX(1 54. 66 PIS 55. F65+ F63 56. Ff4 Cd-67 57. Fg5+ Rd7 58. 67+ b6 59. Fb7 Rf8 Ré8

Rés 68. Pç5 Rd7 69. RH Cé8+ 70. Fg6 Fd1 (x) 71. Bg5! abandon. (y) FEE NOTES

a) Entrant dans le caystème sicillen 3. 3., 65: 3... Fré et 2... Fg5 aont d'autres continuations.
b) Une réponse qui vaut probablement mieux que 5..., CX 62: 5..., Fé6 et 5..., C6.
c) Cu 7. 0-0, Fé7: 2. 63, 0-0.
d) L'avance 23-b4 donne logiquement aux Biancs la possibilité d'enercer leur domination sur la colonne semi-ouverte 9 et notamment sur la case c5.
c) L'opposition 3..., 25 affablicait somme Botwinnik le démontra clairement contre Portisch à Monte-Carlo, 1968, sprés 7. 0-0, Fé7: 3. d3, 0-0; 9. 23, 25: 10. Fé3. Fé6: 11. C24, CX46: 12. Dx46. F65: 13. Tr-91.
Tés; 14. Tc21, Ff2: 15. Ta-91.
f) Une idée douteuse qui pard un temps, 9..., 0-0 ou 9..., 15 sont nécessaires, sans craindre in h5, Cd4: 11. CX5, Ff6.
g) Ici encore, 10..., 25 devait arriver. Si les Noirs avaient roquer, su lieu de jouer 9..., 26, la position

serait égale; par exemple, 9... 0-0; 10. 0-0, 15; 11. Fé3, Ff6; 12. Tç1, Cd4: 13. Cd2, c6: 14. F×d4, e×d4: 15. Ca4, Ff7; 16. Cc5, Th5 ou bien 11. Fb2, Ff6: 12. Cd2, Cd5: 13. Tç1, Eh3; 14. Ca4, Ff7; 15. Cc5, Dc8; 16. Cc4, b6.

h) Une idée de Botwinnik.
j) La suite de la partie Botwinnik.
Benkner (Olympiade de 1936) fut: 11... h6: 12. Fb2, f5: 13. Cc5, F×c5; 14. b×c5, Cd7; 15. Tç1, De7; 16. Ch4, Df7; 17. f4!.
j) Meuscant 16. Tf-c1; 17. C×a6.
k) Menscant 19. Cd4.
l) Si 18..., Cd5?; 19. Cd4. Les Noirs tentent au maximum de réduire la pression ennemie.

st) Si 19..., D×2; 20. F×c7 svec pression ennemie.

m) Si 19... DX2; 20. FXc7 svec avantage aux Blancs.

n) A l'issue de cette première phase, les Blancs sont entrès en finale avec l'avantage de la paire de F et une faiblesse chez leur edversaire en b7, le Fg2 se révéliant très fort sur le diagonale a2-h1. Avec patience, Portisch, acceptant et provoquant les échanges, tentera désormais de mettre en valeur la paire de F.

o) L'élimination des T augments les chances des Blancs,
p) Créant un plon passé.

q) La position est ajournée. Le gund maitre hongrois se trace un

pian simple et efficace; d'abord, amener le B au centre; ensuite avancer le pion posé soutenu par l'action conjuguée des deux F.

7) Une erreur décisive. L'ouverture des lignes facilite le jeu des F.
Après 46., 92. le F93 ne pouvait atteindre 23; les chances de gain des Blancs s'étanouissaient : 45.

9; 77. Ed4. Bd6: 48. F11. F66: 49. F22. h5.

3) Maintenant le tir croisé des F rend la position des Noirs indéfendable.

1) SI 50., C 46: 2: 51. F23.

dable.

2) Si 50..., Cx 65?; 51. Fg3.

2) Si 53..., Pb7. C32+1

2) Si 56..., CE+: 57. Re3!.

2) Manacs Cl. Ff4.

2) Si 65.... Cd6: 66. PX h5.

3) Après la perte du plon h 5, le plon h4 ne peut être arrêté. Le grand maitre hongrois, champion de Hongrie 1981, a joué ici de manière très précise.

SOLUTION DE L'ETUDE Nº 936 T. KOK « Residentiebode », 1934.

(Blanes: Ref., Cd6 et h5, Pd7.
Nolus: Ref., Fd4, Pe2.)
L Cf1. el+D; 2. Cd5+, Ref;
3. d8=C+!!, Ref; 4. Cd3-ff+, Ref;
5. Cg5+, Ref; 6. Cf3+, Ref;
7. Cxd4+, Ref; 8. Cf3+, Ref;
9. Cxe1 et les Blanes gagnent.

ETUDE

S. NADAREICHVILI

15 July 12.

- production (All 1998)

J 10 10 ±4 ्री (क्रिकेट) जन्म इ.स.च्या

د مندخد. مناور داد

- · · · - <del>- · ·</del>

(A.A.) : 1 (A.A.)

وارة سويا

... C .

` . -:=; نيعيد آلد

ing and the second seco

. y ⊆-\

. 1 <del>= 1</del>

إنسورت

(Same

The state of the s

是我们的"大型"。 第二章

9 11 AS 2011 11 21 12 12

· - · ----· -----

34 <u>17 34 77</u>

1... Vinto € 2... vinto € 3... vinto in 12... = 12...



BLANCS (4): Rh8, Fh5, Ca2 et cs. NOIRS (2) : Ra6, Df5. Les Blancs jouent et jont nulle. CLAUDE LEMOINE

#### bridge 10 934 ==

#### CHAMPIONNAT D'EUROPE

Les Anglais ont enlevé de peu aux Français la seconde place du championnat d'Europe et, avec les Polonais (qui ont remporté le titre), ils auront le droit de représenter l'Europe au prochain cham-pionnat du monde qui va avoir lieu à New-York fin octobre. Parmi les joueurs de l'équipe anglaise, le plus brillant dans le jeu de la carte est John Collings.

29. Fc3

A A 8 2 ♦ 643 ♥ A D 10 52 • V 10 9 76

N
V
43
• 986432
• R D54 ▲ D 10 9 8 7 2 °

\* B V 9 8 7

furent les suivantes :

Sud Ouest Nord Est

Quand il a vu apparaître le
valet de pique, Collings a pensé
que Ouest avait trois atouts et
peut-être chicane à carreau pour
avoir pu risquer de faire un contre
d'appel vulnérable. Ouest avait,
les mêmes, mais à la troisième
d'autre part, forcément l'as de
cœur et, puisqu'il y avait un risque à tirer le roi de carreau, le et il a chuté, car Ouest a coupé...

Voici un chelem dont la réussite les mains adverses.

Qui ont remporté le sur prochain chammonde qui va avoir port fin octobre joueurs de l'équipe les est John Collings.

A R S S Sud, a-t-il ensuite joué pour gage A R S 2

Voici un chelem dont la réussite déclarant renonça à faire cinq levées à carreau et il remplaca la levée du cinquième carreau par une coupe à cœur ! Après le roi de cœur du mort et a couvert le cœur fourni par Est. Ouest a pris de cœur fourni par Est. Ouest a pris cœur fourni et a courpé un cœur cœur caupe pris par l'as pour faire cœur fourni par Est. Ouest a pris cœur fourni par Est. Ouest a

A l'autre table, les enchères furent les suivantes :

**4** 10 8 6 ♣ V 8 ¥ A 10 9

\* RD V 974

La présente donne a été favorable aux Anglaises.

Ann.: O. don. Tous vuln.

Ouest Nord Est Sud

Serf Gardener Morénas Davies

4 V contre passe 6 L.

Ouest ayant entamé le roi de cour, comment Pat Davies (qui ne voyait pas les mains d'Est-Ouest) a-t-elle joué pour gagner ce PETIT CHELEM A TREFLE contre toute défense ?

contre toute défense?

Note sur les enchères:

L'ouverture de « 4 👽 » de Marianne Serf est normale, et, malgré le palier élevé des enchères, Nord a eu raison de contrer, un contre que le partenaire peut transformer en contre de pénalité s'il a une levée sûre à l'atout sans grande longue, Sur le contre, il était logique d'essayer le chelem avec la main de Sud.

PHILIPPE BRUGNONL

#### scrabble® Nº 121 =

#### CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ

CHAMPIONNAT DE FRANCE

cile à Michel Pialat d'innover dans la nouvelle édition de son Larousse du Scrabble (1). Et pourtant, outre la couleur de la reliure, ce dernier comporte d'heureuses modifications. Ne parions pas des mots composés en minuscules, utiles seulement aux fans des « Chiffres et des ront droit, des octobre, à des

(1) Cartonné : 89 F environ ; roché : 44 P.

| TO ATCHARTMENT OF ATEREST SET      |
|------------------------------------|
| le PLI (Petit Larousse illustré)   |
| de l'année. Sur la grille, les     |
| cases des rangées horizontales     |
| sont désignées par un numéro       |
| de 1 à 15; celles des colonnes     |
| par une lettre de A à O. Lors-     |
| que la référence d'un mot com-     |
| mence par une lettre, ce mot       |
| est horizontal; par un chiffre,    |
| il est vertical. Le tiret qui pré- |
| cade partois un tirage signifie    |
| que le reliquat du tirage pré-     |
| cedent a été rejeté, fante de      |
| royelles on de consonnes           |

tirages de neuf lettres (cette quelques mots de l'additif de la l'excellente initiative qu'a prise mots nouvellement agréés ou inflation va-t-elle les préserver F.F.Sa., récemment d'é c i m é s l'auteur, c'est d'inclure deux fois désavoués par le PLI 81, on de la contamination du scrab- (puisque certains sont adoptés le règlement international dans aurait pu penser qu'il était diffi- ble?); ni des tialiques pour les par le PLI 82); pour nous, son ouvrage : une fois in extenso,

et une seconde jois aussi, en appendice, par classement alpha-belique des difficultés : les joueurs — et les arbitres — sauront donc instantanêment si tel pluriel ou telle forme conjuguée est admise ou non. Nous regrettons pourtant que, par excès de scrupule, Pialat ait parfols priport à des mots-outils : il nous apprend, sans rive, que REDEMP-TORISTINE est admis au singulier, mais reste muet sur les jormes de CLORE et de ECLORE. parce que le R.I. n'en souffle

Nous regretions aussi que le Larousse du Scrabble doine res-ter si peu de temps à jour puisqu'il n'est pas conforme au PLI 1982, pourtant sorti avant PLI 1982, pourtant sorti avant lui. Souhaitons enfin attoir bien-tôt à notre disposition un outil 55, rue du 11-Novembre, à 20 h. 45. irremplaçable : un dictionnaire donnant tous les tirages de sept plus une lettre, analogue au grand Carillon-Goutel, et juit avec le même soin que le Larousse du Scrabble.

#### NOTES

(a) GODER est intransitif. (b)
RESONNES perd 6 points. (c) TALUTTER, G.S., 64. (d) PELLICULE.
(e) OR VAPEURS OR PAVEURS. (f)
invariable en nombre, comme chacun sait...
Résultais : 1. Clerc et Caro. 913;
2. M. Duguet. 911.
Résultais finals : 1. M. Duguet.
(92.39 % !); 2. S. Kourotchkina;
2. M. Baquerra; 4. B. Caro; 5. H. Mollard; 6. D. Clerc; 7. J.-H. Murscciole et M. Pialat; 9. P. Vigroux;
10. B. Hannuna; 11. R. Laik; 12.
P. Levart; 13. C. Del; 14 J.-P.
Brelle et A. Viscux; 16. V. Labbé;
17. T. Dellac; 18. M. Lahmi.

Tous sont qualifiés pour le cham-pionnat francophone de Montreux. Sont également qualifiés : M. Bobé. C. Colonna, J.-M. Lemoine, R. Nino, J. Raimbault, M. Raineri, O. Robert, G. Varlot. ● Tournois homologables: Niort, 18 octobra. Tel.: (49) 08-00-34. Pau, le 25. Tel.: (59) 33-84-87. Dirièmes championnats franco-phones à Montreur, 30 octobre au 2 novembre (open) (individuel et paires). S'adresser à un club affilié à la F.P.Sc.

MICHEL CHARLEMAGNE \* Prière Cadresser toute correspondance concernant cette rubrique à M. Charlemagne, F.F.Sc., 137, rue des Pyrénées, 75020 Paris.

#### les grilles=

#### du week-end

#### MOTS CROISÉS

Nº 165

1. C'est renversant ! --Presque une jolie rousse; Une ennuyeuse histoire de taux. — III. Pour Jean-Paul II; Tout à jait sympathique ou nécessaire our progrès. — IV. Position dominante ; Dominent dans les Pyrénées. — V. Demonstrative ; Monnaie d'échange. — VI. Vieus suint ; Boit sans façon ; A sa villa ou ses projets. — VII. Pour

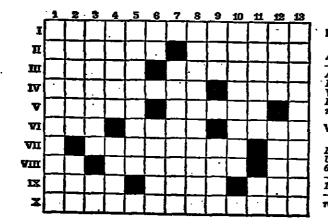

Alceste; En règle. — VIII. Pieuse abréviation; Pratique une justice distributive; Pronom. — IX. Résidu I; Mesures du temps passé; Ne raisonne pas. — X. Font problème.

1. C'est absolument renversant! 2. Elle marchera sans à-coups; Fit pleurer les âmes sensibles. — 3. Plutôt décourages; Avalé de bas en haut. — 4. Prend forme; Quant l'OTAN n'est pas le NATO. Quant l'OTAN n'est pas le NATO.

— 5. Pour l'autoroute. — 6. Dans le temps; Prendre jeu. — 7. Prendra un parti. — 8. Elles sortent de l'œuf ou de l'édredon. — 9. Partie du temps; A moitié dissipée. — 10. Traitées avec des gants. — 11. Issus; Tout seul, ne jait pas très vieux. — 12. Proche du génie; Quand û est joli, fi transfigure l'ensemble. — 13. Permettent de satisfaire aux aspirations, légitimes ou non.

I. Shakespearien. — II. Oasis; Attenda. — III. Miettes; Totem. — IV. Nep; II; Helene. — V. Assumes; R.B.R. — VI. Imagier; F.A.O.; VII. Ble; Tabilatent. — VIII. Ue; Ain; Anerie. — IX. Lingois; Tmese. — X. Extensometres.

1. Somnambule. — 2. Haies; Leix. — 3. Aseptie; Nt. — 4. Kit; Um; Agé — 5. Estimation. — 6. Elégants — 7. Pas; Sib; So. — 8. Et; Ela. — 9. Atterrante. — 10. Reole; Iemi. — 11. Interférer. — 12. Eden; Anisé. — 13. Numé-mtés.

#### FRANÇOIS DORLET.

#### ANA-CROISÉS (\*)

Nº 165

1. AEFINNOPT. — 2. AADMOU. - 2. AEILNESV. - 4. AEIOR-TTU (+ 2). - 5. EEFLORU (+ 1). - 6. AAIMNERT (+ 1). - 7. DEHORT. - 8. AOOREST. - 9. Ezinorv. - 10. Aainnst (+ 3). — 11. AABCSUU. — 12. AIIPSTW. — 13. EEIKLMT. — 14. AEJESTU (+ 4). — 15. CEE-LPRSU (+ 3). -- 16. AESSSS.

#### **Verticalement**

17. AEHNOPT. -- 18. AACL-RSW. — 19. FIINRTTU. — 20. ACTINIOV. - 2L AAHILPR. -22. AKOSSTY. — 23. — AADRI-MNRS (+ 3). - 24. AILNOSUV. — 25. AADNINORR. — 26. AJ-KOST. - 27. AKETERT (+ 5). - 28. AEGORT (+ 2). - 29. EHITTT. - 30. EEEOPSX.

#### Solution du nº 164

1. TURBOTIN. - 2. CAIMAN. 3. ANEURINE (ENNUIRRA). 4. HILOTE. - 5. BASSINET (ABSTIENS BAISSENT). - 6. URETRE. - 7. DRIVERA (VER-DIRA). - 8. CANULAR. - 9.

## EUDEMUS. — 10. ONANISME LAIS PLAIES PLAISE). — 25. GLAIEUL - 12 ALISIER (AI-

Verticalement 17. TABLOID. - 18. IGNOBLE .

(GLOBINE). - 19. RESIDUEL. – 20. EPIPLOON. – 21. ORI-FICE. - 22. VAUDOU. - 23. INETENDU. — 24. LIPASE (EPILAS LAPIES PALIES PE-

(AMENIONS ANEMIONS EMA- ALMANACH. — 26. ALAISES NIONS MONNAIRS). - 11. (ALESAIS). - 27. ARSENIC (CERNAIS CRENAIS ENCRAIS LIERS ELIRAIS LIERAIS LI- SARCINE RACINES RICANES). SERAI RELIAIS RESILIA). - - 28. ISOCELE. - 29. MOTTER. 13. CACOLET. - 14. BIHOREAU. - 30. SILENES CENLISES EN-- 15. KBENACER - 16. SUBSTE SILES LESINES SENILES). -31. IPOMEE. - 32. CERTIFIE (RECTIFIE).

#### MICHEL CHARLEMAGNE er CATHERINE TOFFIER

de Marc Potemski, Marmoutier. N° 161, 17 : SLOVENE... SENEVOL. (au pluriel, ces mots sont des palin-

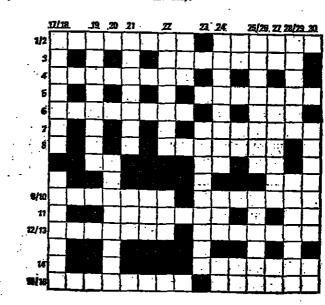

مكذا من الأصل

1. 440100000000

5 :

CLAUDE LEVELS

Harry Jr.

Free Barret

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Territoria

ಚಿತ್ರವರ್ಷ ಕ್ರಾಮ

Same of the second

<u>बंदिक काला (८ — –</u>

Ago activaç Agosaserican qu aprilinação a Activo atracto

Bislinis —

January Tarks - March

Application of the second

• 2 7.7 ± ±1.

**海南州红**安州北京中央

# 25

# Francisco Printer .

----

for transmit

g Age at Market 1995

- Let 47 \$72 (2)

FRANCISCO CONTRA

Le Monde

## culture

a intellectuels a pour le public du Palais des sports?). On sa-luera surtout dans la distribution la Micaēla de Michèle Command,

qui donne une ravissante démonstration de chant à la

jrançaise, tandis que les riles secondaires sont tenus avec des bonheurs divers, mais, en géné-ral, honorablement.

ral, honorablement.

Reste l'acoustique, problème délicat dans cette salle de cinq mille personnes. L'orchestre et la scène sont bourrés de micros. Aux places centrales, l'effet est satisfaisant, mal gré quelques échos dans les mouvements très rapides. Mais des spectateurs de places à bon marché se plaignent d'entendre deux fois l'orchestre (en direct et par le retour des haut-parleurs) et de ne rien saisir des paroles.

JACQUES LONCHAMPT.

Le vingt-neuvième Festival inter-

achevé, lundi 28 septembre, avec

présence du réalisateur et de

son interprète principale Fanny

Avec Luis Gasca, son nouveau

directeur, quarante-huit ans, défen-

seur inconditionnel de la bende

dessinée — il s'associe, jeune ciné-

phile, dans les années 50, avec

Francis Lacassin, Alain Resnais,

Jean-Claude Romer, pour créer le

club puis le festival de la B.D., - le

Festival de San-Sebastian a retrouvé

Le public afflue, s'écrase même. le

26 septembre dès 11 heures du

matin, aux cinq niveaux du somp-

tueux theâtre rococo Victor-Eugenio,

pour assister à la projection du

premier film commercial parlé à

plus de 50 % en langue basque :

la Fuite de Ségovie, d'Imanol Irube.

La jeunesse du pays basque suit

historique qui raconte la fulte, orga-

nisée par l'ETA, d'une trentaine de

prisonniers après la mort de Franco.

à San-Sebastian, en Rolls-Royce,

de la première diva du cinéma mon-

dial, Francesca Bertini, quatre-vingt

treize ans, à laquelle une photo de

première page du *Diario Vasco* donne, le lendemain, des allures de

star des années 30. Ignorant encore

le technicolor de certains journaux,

le Diario Vasco n'a pas reproduil

la robe rose de Francesca Bertini.

interprète en 1915 d'Assunta Spina,

dont Luis Gasca a su se procurer

une copie toute neuve. L'an pro-

chain, c'est Gloria Swanson qui sera

l'invitée d'honneur, avec une « pre

mière • de la copie retrouvée de

Madame Sans-Gêne (1925), et un

grand orchestre comme pour le

Un contrat de trois ans en poche,

Luis Gasca n'a ou encore redonner

à San-Sebastian tout le lustre qu'il

souhaiterait. Cette année, le Festival

reste une manifestation essentielle

Commission paritaire 3º 57457.

Napoléon de Gance.

Le soir, changement de ton, arrivée

บก visage et ปก style.

AU FESTIVAL DE SAN-SEBASTIAN

Hommage au comédien roi

la projection de « la Femme d'à tinage, où chacun, elle et lui, lui

côté », de François Truffaut, en et elle, se révèle, lui plus mesuré,

des sports. On notera qu'il y a plu-sieurs distributions différentes avec

quatre Carmen, quatre José et quatre

CINÉMA

MUSIQUE

#### AU PALAIS DES SPORTS Une Carmen «populaire»?

Les représentations de Carmen par l'Opéra de Paris au Palais des sports de la porte de Versailles vont réveiller l'éternel débat sur la culture populaire. Aux réserves des critiques et des « connaisseurs », on opposera la nécessaire simplicité d'une approche pour un public nouveau, et le grand surcés de cette série serves des serves des cettes en la meters de cette serves de cette série serves des cettes en consenue par le parade parade par le parade par le parade par le parade par le parade parade parade parade par le parade para succès de cette série exception-nelle qui éveille en effet un vif intérêt (le Monde du 24 septem-

Mais est-il sur que le problème mais est-u sur que te pronteme se pose ainsi en termes de grands principes? Mieuz vaut analyser le spectacle aussi honnétement que possible. M. Bernard Lefort a offert au Palais des sports ce qui se fait de mieux au point de vue musical : l'Orchestre de nus musical : l'Orchestre de l'Opèra qui, sous la direction d'Alain Lombard (les deux autres chefs étant Marc Soustrot et Jean-Pierre Jacquillat), donne une interprétation élégante, riune interprétation élégante, rigoureuse, dramatique, de la partition qui resplendit comme famais, tandis que les chœurs, les
hommes surtout (les voix féminines commençant sérieusement
à se fatiquer), atteiquent au
même degré de raffinement. Dans
ce domaine, la réussite est totale,
et l'on n'a pas cherché « pour le

L'opinion d'un specfateur

LE MÉPRIS

Nous avons reçu de M. Pierre Gilles, enseignant, la lettre sui-

Carmen, au Palais des sports, est, du moins le prétendait-on, une expérience sans précédent d'a opéra populaire ». C'est donc avec un grand intérêt que j'avais loué des places à 50 F. c'est-à-dire celles le meilleur marché, pour la soirée du mardi 23 septembre.

Eh bien ! Il m'a fallu déchanter — si j'ose dire... Nous étions parqués — ou peu s'en fallait visibilité de la scène quasiment nulle, assis sur des sièges empous-sières... Puis, lorsque l'orchestre attaqua l'ouverture, ce fut un bruit lointain de radio grandes ondes qui nous parvint par le truchement d'un haut-parleur délicatement placé vers notre oreille droite. Dans cette « acoustique », indigne même des Folies-Bergère, la voix des chanteurs n'arrivalt que faible et incertaine, avec, souvent, un ou deux temps de retard sur l'orchestre.

De oui se moquesait que la subvention de l'Etat, c'est-à-dire la quote-part prélevée su: nos impôts, atteint environ 500 F par place et par représentation?

Une fois de plus - je pense au théâtre romain d'Orange, où les places « populaires » bénéficient souvent, au lieu de la musique, emportée par le mistral, du tintaemportée par le mistral, du finitamarre des trains de la ligne
Paris-Avignon, — une fois de plus,
donc, les organisateurs, la critique et les nantis, bien placés,
eux (à des fauteuils qui coûtent
tout de même 170 F 1), pourront
peut-être juger le spectacle et en
ioner l'éventuelle be a u té et le
caractère « démocratique ».

Mois les autres « mertateurs »

Mais les autres « spectateurs — tel ce couple de condition modeste assis derrière moi, accompagné de ses trois enfants qui auront, en tonte confiance (les titres prestigieux : Opera de Paris, Marcel Marechal, Carmen se suffisant à eux-mêmes), dépensé 250 F. sans compter les frais annexes, pour assister à cette soirée écœurante, méprisante, en fait pour un certain public — ceux du « poulailler ». — rentreront frustrés et peut-ètre dégoûtés à jamais de l'art

peuple » les gros effets mélodra-matiques.

Peui-on dire que les décors d'Alain Batifoulier s'adressent à un public populaire? Non, ils sont laids, rudimentaires et fort sont laids, rudimentaires et fort éloignés de tout « réalisme socialiste ». Il fallait certainement, pour l'acoustique, construte une boûte scénique; ce n'était pas une raison pour lui donner l'apparence d'une sulle en béton qui, avec ses panneaux iournants dans les fenêtres, ressemble à s'y méprendre à l'espace de projection de l'IRCAM, selon la juste remarque de Sylvie de Nussac. Peu d'éléments suggestifs stron, pour le repaire des contrebanduers, un petit éboulis de rochers (ressemblant plutôt à une débâcle glaciaire) qui ne cherche pas à dissimuler son escaller, avec sur la droite un fragment de colonne de marbre entourée d'une collerette de stuc...

Les costumes ne se distinguent Les costumes ne se distriguent pas par un charme particulier, même si se mêlent aux Espagnois traditionnels des élégantes de 1885 (le plus souvent en nou), des a petiles femmes v en quépière modèle Berlin 1925 et des enjants en costumes de la commedia

«La farouche Carmen, écrit le metteur en scène Marcel Marè-chal, a besoin de grands espaces mythiques : espaces nouveaux et libres comme elle (...) Carmen n'appartient pas au « rétro », mais à la Grèce antique, plus encore peut-être à la Commune de 1871. Au Palais des sports, elle trouvera un terrain propice à exalter sa soif de liberté » On frémit, on attend, et rien ne se passe. Oh si!, beaucoup d'anecdotes : les enfants qui miment la course de taureaux, les maries qui viennent se faire photogra-pnier, le prêtre qui porte l'ex-trême-onction, l'aveugle encom-brant qui voudrait bien jouer les

Mais, au-delà de ces détails qui mais, au-deta de ces detais qui-occupent les passages sympho-niques, une mise en scène banale qui fait circuler de grandes joules sans leur donner de jorme particulière (sinon rassembler — procédé rêtro — les chœurs sur le devant de la scène, devant le chef d'orchestre, même les enjants censés jouer aux petits sol-dats), une direction d'acteurs qui accumule les poncifs du genre. malgré quelques ainnovations : d'une justesse et d'un gout douteux (ainsi Carmen courrant José de baisers à la fin du deuxième

Peut-être est-ce assez bon pour opera »: n'est-ce pas cependant le mépriser que de le juger inca-puble de comprendre la régis kumineuse, transparente, d'un Strehler faisant jailtir, dans les Noces de Figaro par exemple, le curactère, l'humanité, la projon-deur de chaque personnage par le seul jeu des acteurs?

La musique suffit, dira-t-on.
Mais alors comment se fait-il que,
avec des voix a u s si brillantes,
Carmen, Don José et Escamillo paraissent des personnages aussi bla/ards ? Alexandrina Miltchera blajards? Alexandrina Milchera aurait, cependani, d'autres ressources avec ce corps rablé, ce tempérament tendu d'où jaillit une voix souple, puissante, admirablement conduite, au timbre altier et sauvage, et Vladimir Atlantov a prouvé dans le role de Lenski, au Bolchoï, d'autres convertire de composition que ce capacités de composition que ce Don José empétre dans un jeu fruste et dans une prononciation française qui fait parfois explo-ser le timbre aux couleurs super-

José Van Dam, bel Escamillo, un peu placide, ne peut faire oublier le saisissant Raimondi de l'an passé aux côtes de l'ex-ceptionnelle Berganza (ces chanteurs-acteurs étaient-ils trop ITHÉATRE

#### <PEER GYNT > mis en scène par Patrice Chéreau Mémoire au bois dormant

La présentation nouvelle de Peer Gynt, d'Henrik Ibsen, par les Peer Gynt, d'Henrik Ibsen, par les soins de Patrice Chéreau a été décrite et commentée ici (le Monde des 23 avril et 7 mai 1981), au moment de sa création à Villeurbanne, par Colette Godard et le le metteur en scène soi-même. Afin de ne pas dire deux fois les mêmes choses, la reprise du spectacle à Paris va donner lieu à quelques remarques d'ensemble, de profil.

Après tant d'années déjà, quolqu'il soit si jeune, après tant de

Apres tant d'annees ucja, quoi-qu'il soit si jeune, après tant de beaux soirs que nous ini devons, si nous essayons de déterminer ce que Patrice Chéreau poursuit, en faisant du théâtre, ce qu'il nous donne à partager, à quoi pensons-nous?

Même dans une assistance

nombreuse, chacun d'entre nous n'a que sa propre épreuve, que sa mémoire à lui. Quant à mol, je vois des poètes divers, parfois considérables, approchés — Mari-veux, Wagner, l'osen — et l'aven-tre intime que Petrice Chèreau ture intime qua Patrice Chèreau me procure est, de l'un à l'autre d'entre eux, un peu la même. Non

caméras et en son direct. Le dia-

logue, abondent, essentiel, jaillit au

fil de la confrontation. Supercabo-

elle plus pathétique. Reborn, tourné

aux Etats-Unis, est le premier film

en langue anglaise du cinéaste cata-lan Bigas Lunas, dont on vit, en

1979, à Cannes, Caniche. Disciple

avoué de Marco Ferreri, Bigas Lunas

nous donne une version très per-

sonnelle d'Elmer Gantry, mélange

religion, sexe et business sans par-

venir à nous faire partager son

La France montrait dans la section

nouveaux créateurs », la Tristesse

d'un œil bleu, de Jorge Amat, qui s'inscrivait assez naturellement dans

ce panorema des monstres, sacrés

ou non, que semble vouloir devenir

San-Sebastian. Jorge Amat cultive

l'étrange comme une fleur véné-

neuse. Un aveugle épouse une jeune

libraire névrosée, repliée sur elle-

même. Le couple commence à se

jouer une comédie des horreurs,

Jorge Amat fut l'assistant d'Arrabal

héritage lourd à porter, il exploite

l'insolite plus qu'il ne réussit à lui

donner vie et chair. Mais il a

dirigé deux excellents comédiens,

Christian van Cau et Dominique

LE PALMARÈS

— Le prix « Nouveaux createurs » a été attribué, ex-

aequo, au film ouest-allemand Malou de Jeanine Meeropfel

(déjà remarqué par la Ft-

presci à Cannes), et au film italien la Festa Perduta de

— Le Prix de la critique internationale est revenu au film franco-italien de Marco

Ferreri Contes de la folie

— Le prix de la Fipresci est allé au film suisse Der Erfin-der de Kurt Gloor.

Pier Giuseppe Murgia.

LOUIS MARCORELLES.

pas qu'il nous impose une obsession à lui. Plutôt comme s'il venait ranimer une chimère constante de la scène, que chaque dra-maturge se serait employe à sai-

Ma propre épreuve, c'est que le théâtre de Patrice Chéreau me fait remonter dans le temps. Vers une jeunesse, et même vers une enfance de vie, mais aussi comme vers une pureté plus uni-verselle qui n'a pas pu être la

Tout un faisceau d'incidences Tout un faisceau d'incidences annexes, circonstantielles, est écarté de la main, comme lorsque dans un bois serré nous écartons ronces et branches. C'est d'all-leurs dans une forêt, ou plutôt dans une « situation de forêt », que Patrice Chéreau toujours m'installe, mais sans doute est-ce là pour des raisons personnelles, pour des raisons précises de souventrs de bonheur, et alors le théâtre de Patrice Chéreau renverrait tout un chacun à ses îles cachées, aux moments qui retiencachées, aux moments qui retiennent le tout. Patrice Chéreau me remet donc

dans le silence et le recueillement d'une forêt, si particuliers, plus vibrants, plus cosmiques, que ceux d'une église. Assis dans le fau-teuil, j'ai le sentiment de me trouver debout, mais pas à décou-vert : abrité dans un creux de

ramures.
Au-dessu des cimes, au-delà des orées, peut-être est-ce le grand jour. Ici, c'est un bain d'ombre, un milleu d'ombres changeantes, plutôt chaudes comme dans les serres d'un jardinier. Et s'isolent bientôt des plages de clarté, d'autant plus aigués qu'elles sont douces, comme des caresses d'on-

donces, comme des caresses d'ongle sur le dos.
L'organisation des substances,
les entrecroisements des troncs
de soleil qui percent, des diagonales de chênes, de pins, le chant
composé des lignes naturelles,
changent de visage par instants,
pour laisser sourdre, en transparence, des mémoires d'architecture, qui participent d'une
même conscience. Au œur de ce
conte suspendu, dans ce jardin
originel, un monde déjà avait été,
avait en lien, avant terme. Avant-

originel, un monde déjà avait été, avait en lien, avant terme. Avanthistoire.

Les animaux de la Création passent à coup sûr dans le champ, calmes, mais ils ne sont pas visibles, ils se fondent dans les contre-jours. Ce qui se projette en avant, c'est cette illusion d'optique, de culture, cette inversion de la Genèse.

Alors la parade magique de

Alors la parade magique de Patrice Chéreau me met dans la peau d'un enfant du Créateur, étonné, inquiet un peu, qui se étonné, inquiet un peu, qui se sent avancer doucement vers la résolution d'un secret. Cette solitude, cette ferveur, ce refuge, cette pause, ces immobilités qui se métamorphosent, ce jardin premier, n'ont été que les attributs sensibles d'une avancée de la conscience sur des nœnds décisifs que je ne me définis pas, que je ne me représente même pas dans cet « amas de merveilles », mais auxqueis l'essence même de ma vie est accrochée, comme la res-piration tiendrait à un nœud de

L'imagination naturelle-surna turelle de la scène animée par Patrice Chéreau suscite chaque fois cette tension foncière de l'ame vers la découverte et la libération d'un charme, comme si maturges mis en scène avait été de buter contre des arcanes. Comme s'ils avaient youlu d'abord, pour leur théâtre, modeler un foisonnement de signes sensibles, de rencontres sûres ou perdues, de conflits, et comme si ces créa-tures dramatiques allaient faire basculer, du moins hésiter sur sa base, l'égnime de vivre. Je suis désolé, tout cela est peut-être confus, mais c'est cela

que, d'œuvre en œuvre, le théâ-tre de Patrice Chéreau reste pour moi au premier degré. C'est cela

mol au premier degré. C'est cela qu'u me fait.

Pas question d'isoler Chéreau de son scénographe Richard Peduzzi. Il s'agit ici, pour le spectateur, du partage d'une vision. L'art de Peduzzi est de ne pas feindre un mensonge. Mais de lancer le libre jeu d'imaginations hasardeuses, contraires, sans cacher la vérité. Peduzzi figure merveilleusement ce projet que nous disions de l'inversion de la nous disions de l'inversion de la Genèse. Il retourne la perspective: le point de rencontre des lignes de fuite, l'imfini, est au cœur de nous, et non là-bas. Sur la scène même ne se dressent que des mémoires, des résolutions, des élévations, des départs ou des repliements. Une noblesse de l'apparence secrète, une pureté des méditations. La franchise de l'illusoire, par l'art de Peduzzi, change l'objet de perception en un envol spirituel.

Enfin comment de telles soirées ne seraient-elles pas l'occasion d'adresser un chaleureux salut à celui sur qui tout, durant le spectacle, repose, à l'acteur?

salut à celui sur qui tout, durant le spectacle, repose, à l'acteur? Gérard Desarthe est là. Peer Gynt c'est lui; sept heures durant il porte contre sa poitrine la célébration du mystère.

Inventeur à tous vents, Desarthe, sculpteur d'élus ou de damnés, chanteur de psaumes ou de révoltes, poésie ici présente, vieillard, enfant, roi, gueux, fantôme, petit homme parmi tant tôme, petit homme parmi tant d'autres expédié en reconnaisd'autres expédié en reconnaissance sur des promontoires inconnus, Gérard Desarthe,
anxieux, habité, fou, décomposé,
homme-oiseau, oiseau de feu, feu
central, eau de source, émotion
d'enfance, Desarthe l'acteurexemple même, le frère de l'autre
versant, si loin de nous, et que
de si loin l'on embrasse. Il y a
aussi, parmi bien d'autres, Roland Bertin, grand acteur également, frappant par sa manière de
dominer l'angoisse et d'apporter,
à la course parfois désemparée de
la scène, une chaleur de voix et
de bras, blenfaisante, par moments presque maternelle.

MICHEL COURNOT.

MICHEL COURNOT. \* Theatre de la Ville, 20 h 30.

#### MAURICE BÉLART S'INSTALLERA-T-IL A PARIS ?

Selon le journal belge « le Soir », Manrice Béjart renoncerait à son projet d'école de danse au palais de Chaillot, parce qu'il estime que les conditions posées par le ministère contraignentes

De son côté, la directrice du futur Mudra de Paris, Mme Jacqueline Rayet, se déclare surprise de cette nation. Maurice Béjart nous a-t-elle dit, n'envisage pas de renoncer à sa venue à Paris. Enfin, au ministère de la culture, on indique qu'ancune raison ne permet de pen-ser que le projet est remis en cause. Il semble, en fait, que Maurice Béjart, sans abandonner l'entreprise se soit agacé des continuels réports dont fait l'objet l'installation de l'école depuis trois ans.

#### UNE GREVE ENTRAINE LA FERMETURE DE PLUSIEURS MUSÉES

La grève déclenchée par le syndicat C.G.T. des cardiens des musées nationaux a continué, vendredi 2 octobre, entrainant la fermeture totale des musées du Louvre, des arts et traditions populaires et de Versailles, ainsi one des fermetures de salles dans d'autres musées, notam-ment au palais de Tokyo («le Monde» du 2 octobre).

Les négociations portent principalement sur le reclassement des catégories les plus basses des personnels surveillance que le ministère de culture propose d'effectuer à 50 % sur deux ans.

**VOUS ALLEZ** 

AUCINEMA ?

cméphilia

**ELMONDO** 

L'HEBDOMADAIRE

du cinéma en vente chez votre

marchand de iournaux.





RESERVATION AU THEATRE

#### langue espagnole est au rendezvous. Mais Luis Gasca n'y va pas par quatre chemins : « Je veux faire de San-Sebastian le plus grand Fes UGC CHAMPS-FLYSES NO • CAMEO • BIENVENUE MONTPARNASSE • UGC ODEON NO tival du monde. » Outre Francesca Bertini, une autre actrice Italienne MISTRAL - 14 JURILET RASTRILE VO - 14 JURILET BEAUGRENEILE VO d'une génération plus proche, Lauri Betti, est venue à San-Sebastian. Elle nous a annoncé la création, en 1982, par Luis Gasca, d'un jury de comé diens pour juger les comèdiens e Les acteurs connaissent les acteurs déclare-t-eile à la presse. Ils peuven comédien, aider à comprendre une nouvelle génération d'acteurs. • Daux autres films espagnois de vaient donner le ton de ce festiva des retrouvallies. D'abord Funcion de noche, de la cinéaste Josefina Mo ilna : un couple de comédiens

ordinaire.



CYRANO Versuilles • ARTEL Nogent • ALPHA Argenteuil On aime beaucoup. NOUVEL OBSERVATEUR Scola fait le compte rendu... de cette passion en touches subtiles. Un film qui nous rend le plaisir du grand récit roma-UN FILM DE ETTORE SCOLA BERNARD GIRAU DEAU & VALERIA D'OBICI JEAN-LOUIS TRINTIGNANT





CONCORDE PATHÉ - U.G.C. BIARRITZ - HAUTEFEUILLE PATHÉ ST-GERMAIN STUDIO - GAUMONT RICHELIEU - FRANÇAIS PATHÉ GAUMONT HALLES - BROADWAY - MONTPARNASSE 83 GAUMONT CONVENTION - PAGODE - FAUVETTE - NATION CLICHY PATHÉ - 14-JUILLET BEAUGRENELLE - PATHÉ Belle-Épine PATHÉ Champigny - GAUMONT Évry - GAUMONT Ouest CYRANO Versailles - ARGENTEUIL - ARTEL Rosmy TRICYCLE Asnières - AVIATIC Le Bourget - ULIS Orsay BUXY Boussy-Saint-Antoine - 4 TEMPS La Défense - 3 VINCENNES PARINOR Aulsay - DOMINO Mantes - CERGY Pontoise - C2L St-Germain



**Productions** au Nouvel Hippodrome présentent. de Paris (Porte de Pantin) Spécialement aménagé en théâtre pour à partir du 28 octobre LOCATIONS: toutes agences, FNAC, EUROPE 1 et par téléphone au 267.11.64 PRIX SPECIAUX POUR COLLECTIVITES

#### **SPECTACLES**

#### théâtres

NOUVEAUX SPECTACLES L'ILLUSION COMIQUE, Théâtre Présent (203-02-55), 20 h. 30. MADEMOISELLE JULIE, Galerie.

MADEMOISELLE JULIE, Galerie, Cité internationale (589-67-57), 20 h. 30.

BLAISE CENDRARS, Essaion (278-46-42), 20 h. 30.

LE JOURNAL D'ANNE FRANCK, Mini - Théâtre Meudon (523-67-13), 20 h. 45.

CYRELES, SORCIERES, Théâtre par le Bas, Nanterre (775-91-64), 20 h. 30.

LES LUMIERES SONT TROP FORTES. Théâtre des Amandiers, Nanterre (721-18-61), 20 h. 30.

CALAMITY JANE, Marie-Stuart (908-17-80), 22 h.

THERESE RAQUIN, T.B.B., Boulogne (603-60-44), 20 h. 30.

#### Les salles subventionnées et municipales

Palais des Sports (828-40-90), 20 h. 15 : Carmen. Comédie-Française (296-10-20), 20 h. 30 : la Locandiera. Odéon (325-70-32), 20 h. 30 : Médée. Petit-Odéon (325-70-32), 18 h. 30 : Tu as blen fait de venir, Paul. T.E.P. (797-96-06), 20 h. 30 : Didier

Centre Pompidon (277-12-33): Musique, 18 h. 30: Le domaine musical; débats. 20 h. 30: Paul
Valéry, Cantate du Narcisse;
18 h. 30: Rencontre avec Rober;
Ryman; Sciences sociales et structurallame.

Théâtre musical de Paris (261-19-83). 20 h. 30 : la Vie parlsienne. Théâtre de la Ville (274-11-24), 20 h. 30 : Peer Gynt. Carré Silvia Monfort (531 - 28 - 34). 20 h. 30 : le Gardien d'images.

#### Les autres salles

Antoine (207-77-71), 20 h. 30 : Po-Arts-Hébertot (387-23-23), 20 h. 45 : Princesse Baraka.

#### EN EXCLUSIVITÉ

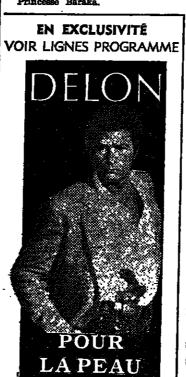

D'UN FLIC

Supervian. Edonard-VII (742-57-49), 20 h. 30; Deburau.

Espace-Gaité (327-95-94), 20 h. 30 :
D. Lavanant; 21 h. 45 : On continue à l'appeler Pantalon.

Espace-Marais (271-10-19), 20 h. 30 :
Is Mouette; 22 h. 15 : Si tu
grimpes à l'arbre, rapporte moi
ume vache.

Fantaine (274-74-40), 20 h. 30 e les

une vache.
Fontaine (874-74-40), 20 h. 30: les
Trois Jeanne.
Gaité - Montparnasse (332-16-18),
20 h. 15: Elle voit des nains partout; 22 h.: Anatole.
Hôtel de Gouthière (240-10-10),
21 h.: Boulevard du crime.
Huchstie (326-38-99), 20 h. 15: la
Cantatrice chauve; 21 h. 30: la
Lecon.

## Rinchestic (236-38-99), 20 h 15 : la Cannatrice chauve; 21 h, 20 : la Cannatrice; 22 h, 15 : la Cannatrice; 23 h, 20 : la Cannatrice; 24 h, 20 : la Cannatrice; 25 h, 20 : la Cannatrice; 25 h, 20 : la Cann

Vos violons.

Ramelagh (283-64-44), 20 h.: Un
solell en pleine nuit.

Roquetto (805-78-51), 20 h. 30 : Flora
Tristan; 21 h. 30 : le Fétichiste.
Saint-Georges (878-63-47), 20 h. 45 :
le Charimari.

Stadio des Champs-Elysées (72335-10), 20 h. 45 : le Cœur sur la
main.

35-10), 20 h. 45: le Cœur sur la main.

TAI - Théâtre d'Essai (278-10-79), 18 h. 30: la Familla Fenouillard; 20 h. 30: le Rouge et le Noir; 22 h.: le Chien des Baskerville. Théâtre d'Edgar (332-11-02), 21 h. 30, : Nous, on fait où on nous dit de faire.

Théâtre en rond (387-88-14), 21 h.: Douze hommes en colère.

Théâtre du Marais (278-50-27), 20 h. 30: Henri IV.

Théâtre de Paris (280-09-30), 20 h. 30: Bent. Theatre de Paris (280-08-30), 20 n. 30 : Bent.
Théâtre Paris 12 (343-19-01), 20 h. 30 : Thérèse Raquin.
Théâtre Présent (203-02-55), 21 h.: la Brasse à l'envers.
Théâtre du Rond-Point (256-70-80), 20 h. 30 : l'Amour de l'amour.
Tristan Bernard (522-08-40), 21 h.: Une heure à tuer.
Variétés (233-08-92), 30 h. 45 : l'Intoxe.

#### Les cafés-théâtres

An Bec fin (296-29-35), 20 h.: A la rencontre de M. Proust; 21 h. 15: le Grand Ecart, 22 h. 30: Hé. dis Jeannette: 23 h. 45: le Vampire de Perraulthad. 

Le music-hall

Aire libre (322-70-78), 20 b. 30 D. Herzog Behing (322-74-84), 20 h. 45 : Alar Stivell Lucernaire (544-57-34), 22 h. R. Baron. Olympia (742-25-49), 21 h.: Charles

Pour tous renseignements concernant

l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées)

(de 11 heures à 21 heures, saut les dimanches et jours féries)

#### Vendredi 2 octobre

Astelle-Thèdire (202-24-31), 20 h. 30:
1'Occasion.
Atteller (806-19-24), 21 h.: le Nombril Athènée (742-67-27), 21 h.: Falsons un rêve.
Bonfer-Parisiens (298-60-24), 21 h.: Saltimbarque.
Cartoucherie, Ateller du Chaudron (328-37-04), 20 h. 30: Une femme.
Centre d'art celtique (238-37-02), 20 h. 30: Théatre Noir (797-38-15), 20 h. 30: Theatre ton.
Centre culturel de Belgique (271-26-15), 20 h. 45: le Journal d'une femme de chambre.
Cinq - Diamants (588-10-00), 21 h.: Sept ans de ball., bve hye. Cinq - Diamants (588-10-00), 21 h.: Sept ans de ball., bve hye. Cinq - Diamants (588-10-01), 20 h. 30: la Fausse Suivante.
Comédie Cammartin (7-2-43-41), 21 h.: Reviens dormir à !Esipée.
Comédie des Champs-Esysées (720-08-24), 20 h. 45: le Journal d'une des Amandiers (757-19-59).
20 h. 30: Paris-Offenbach.
Porte - Saint - Martin (607-37-53).
20 h. 30: Violeties impériales.
Festivals
Festivals

Festivals
INTERNATIONAL DE DANSE (723-41-77)
Thèitre des Champs-Elysées, 20 h. 30: Corchestre et ballet de l'Opèra national de Hongrie, dir. A Korodi. (Bartok).

Festivals

Festivals

Festivals

INTERNATIONAL DE DANSE (723-41-77)
Thèitre des Champs-Elysées, 20 h. 30: Théatre de Rond-Feins (Bartok).

Festivals

Festivals

Festivals

INTERNATIONAL DE DANSE (723-41-77)
Thèitre des Champs-Elysées, 20 h. 30: Théatre de Champs-Elysées, 20 h. 30: Théatre de Champs-Elysées, 20 h. 30: Théatre des Champs-Elys

Les concerts

Lucernaire, 21 h.: B. Auger, R. et R. Cohen (Schumann, Bruch). Eglise Saint-Germain-des-Prés: Nouvel Orchestre philharmonique de Radio - France, dir. A. Joho (Bach). Sainte - Chapelle, 21 h.: Los Cal-chakis (Missa Criolia).

Salle Gaveau, 21 h.: P. Reach (Bach, Schubert, Berlioz). Hûtel Hérouet, 20 h. 30 : D. Leprou (Chopin, Lisst). F.L.A.P., 20 h. 30 ; S. Escure (Bach).

#### La danse

Elysée - Montmartre (606-38-79), 20 h, 30 : Grand Bailet de la Mar-tinique.

Saint-Denis, Theatre Gérard-Philipe,
20 h. 30 : Premier Amour.
Théatre du Rond-Point, 20 h. 30 :
Oh ! les beaux jours.
Saile Favant, 20 h. 30 : Kathakali.
Cartoucherie, Théatre de la Tempéte, 20 h. 30 : Alarmes 2

7 🗓

19 B

LE LIENTIN

and the state of t

.

Les films marqués (°) sont interdits aux moins de treize ans, (\*2) aux moins de dix-huit ans.

La cinémathèque CHAILLOT (704-24-24)

15 h.: Vingt ans de cinéma fran-cais (1937-1957): Poliche, d'A. Gance: 19 h.: Pilms d'auteurs et films rares: Ganga Zumba. de C. Dieges: 21 h.: Marir Kannitz, dix ans de solitude: Sartre par lui-mème, d'A. Astruc et M. Contat.

Convention. 15: (832-80-84). — V.1:

Ext. 2: (236-83-93): U.G.C.-Opèra,

2: (251-50-32); U.G.C.-Gobelins, 13
2: (251-50-32); U.G.C.-Gobelins, 13
3: (336-23-44): Miramar, 14: (330-89-52); Mistral, 14: (539-52-43).

L'ARNE A L'GEIL (A., V.0.): Paramount Odéon, 6: (325-59-33); Paramount City, 8: (562-45-76).

mount City, 8° (562-45-76).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE
PÉRDUE (A., V.O.) Hautefeuille,
6° (633-79-38): Publicis SaintGermain, 6° (222-72-80): Ermitage,
3° (335-15-71): Georga-V, 8° (56241-46); Marignan, 8° (339-92-82):
14-Juillet-Beaugreneile. 15° (57579-78): Mayfair, 16° (325-27-06). —
V.f.: Gaumont les Halles, 1° (337-49-70): Richelleu. 2° (23356-70): Paramount Opéra, 9° (742-

56-31); Nation, 12- (343-04-67); Fauvette, 13- (331-56-85); Gaumont-Sud, 14- (327-84-50); Montparnasse-Pathė, 14- (322-19-23); Parnassiens, 14- (328-83-11); Gaumont-Convention, 15- (628-42-27); Paramount-Maillot, 17- (758-42-24); Wepler, 18- (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 20- (638-10-96).

La Bible ne Fait Pas Le Moine (A. v.o.); Saint-Michel, 5- (328-79-17); Colièce, 8- (339-29-46). — 7f.: Impérial, 2- (742-72-52); Montparnasse - 33, 5- (544-14-27).

BEAU-PERE (Pr.) (\*): Forum, 1e- (297-53-74); Marivaux, 2- (296-30-40); Studio Alpha, 6- (325-39-35); Monte-Cario, 8- (325-39-35); Publicis Chamge-Eigsées, 8- (720-76-23); Paramount-Odéon, 6- (325-39-35); Paramount-Galaxie 12- (343-78-17); Paramount-Galaxie 13- (360-18-02)· Paramount-Gobelins, 13- (707-12-28); Paramount-Gobelins, 13- (707-12-28); Paramount-Gobelins, 13- (707-12-28); Paramount-Gobelins, 13- (343-78-17); Paramount-Galaxie (380-18-02)· Passy, 16- (288-62-34); Paramount-Montparnasse, 14- (540-45-91); Paramount-Montmartre, 18- (608-34-25).

BELLES, BLONDES ET BRONZESS (Pr.): Ermitage, 8- (339-15-71); Caméo, 9- (246-66-44); Mistral, 14- (639-52-43); Montparnos, 14- (327-52-37); Paramount-Montmartre, 18- (606-34-25).

La BOUM (Pr.): Opéra-Night, 2- (296-82-25).

Git-le-Cœur, % (326-80-25). LA CHASSE SAUVAGE DU ROI STAKE (SOV., V.O.): Cosmos, & (544-28-80).

LE CHOC DES TITANS (A., v. Cin'Ac Italiens, 2º (206-80-27). Cin'ac Italiens, 2° (296-80-27).

LE CHOIX DES ARMES (F.) (\*)
Marivaux, 2° (298-80-40); Paramount Odéon, 6° (323-59-83); Paramount City, 3° (562-45-76);
Paramount Opéra, 9° (742-56-31);
Paramount Bastille, 12° (343-79-17); Paramount Galaxie, 13° (580-18-93); Paramount Moutparnasse, 14° (329-90-10); Paramount Orléans, 14° (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15° (379-33-00); Paramount Maillot, 17° (758-24-24).

GAUMONT CHAMPS-ÉLYSÉES, v.o. (Stéréo dolby)

HAUTEFEUILLE, v.o. (Stéréo dolby) - QUARTIER LATIN, v.o.

GAUMONT HALLES, v.o. - FRANÇAIS, v.f. (Stéréo dolby)

MONTPARNASSE PATHÉ, v.f. (Stéréo dolby)

GAUMONT SUD, v.f. (Stéréo dolby) - ATHÉNA, v.f. (Stéréo dolby)

C2L Versuilles - FRANÇAIS Enghien

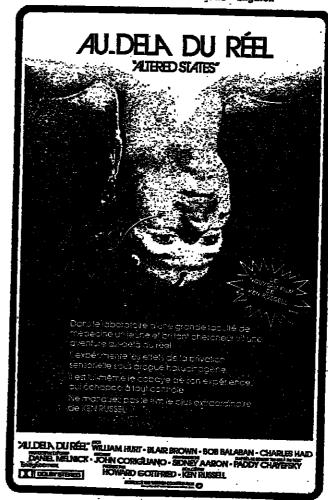



· · · LE MONDE — Samedi 3 octobre 1981 — Page 25

## SPECTACLES RADIO-TÉLÉVISION

LE DERNIER METRO (F.): Elysész-Lincoln, 8 (359-36-14).

DIVA (F.): Panthéon, 5 (35415-04).

DIVA (A., v.f.): U.G.C.
Cpéra, 2 (261-50-32).

L'EQUIPEE DU CANNONBALL (A., (A., v.f.): (B., v.f.): (B Opéra, 2º (261-50-32).
L'EQUIPEE DU CANNONBALL (A. v.A.) : U.G.C. Marbeuf, 8º (225-18-45).

STANDARD STA

Martin Dia Citalian

ويونيون والأ

Military.

(487 ) 1. 85 (12) 21 (12) 78 (13) (13) 30 (14)

intrial various

iltean an √i ∘Plactor

ATAKA KANA

All Sand Comments of the Comme

(4) 上: - 上: ・・・

Francis (Street Constitution of Street Consti

Property of the Control of the Contr

THE STATE OF THE S

ुक्ति । १.३ व्यक्ति । इ.क. क.क्रि.जेल्बका । चेत

- 1945年 (20 - 1955年 - 1957年 - 1957年

art sale, the

Sylvan Services (Fig. 1975) Services (Fig. 1975)

राम्बद्धाः स्टब्स् स्टब्स्याः

सम्बद्धाः व्यक्तिकः व्यक्ति

ा-सरार्<sub>ष</sub>् ा-सरार्

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

والمرافق والمرافقي

ALAMOATI. The states \*\*\*\*

DU REE

VALUE - '

estra-ci

A Compared to the second secon

V.O.): U.G.C. Marbeuf, 8° (225-18-45).

EXCALIBUR (A., V.O.): Spée de Bois, 8° (337-57-47); Elysées-Lincoin, 8° (359-38-14). — (V.f.): U.G.C. Opéra, 2° (251-50-32).

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX POIS (A.) (\*): V.O., Gaumont les Halles, 1° (297-49-70); Quintette, 8° (354-35-40); Marisna, 8° (356-62-82); Olympic Raisze, 8° (551-10-60). — V.f.: Capri. 2° (508-11-69); Montparnasse SS, 8° (544-14-27); Français, 8° (770-33-85); Pauvette, 13° (321-56-35); Clichy Pathé, 18° (522-46-01); Secrétan, 19° (296-71-33).

FAME (A., V.O.): Saint-Michel, 5° (328-79-17).

GARDE A VUE (F.): Claumont-les Halles, 1° (267-46-70); Berlitz, 2° (742-60-33); Richelieu, 2° (233-55-70); Quintette, 5° (633-79-38); Collsée 8° (353-29-46); France-Riysées, 8° (723-71-11); Saint-Latare-Pasquisr, 8° (387-35-43); Parnasse Pathé, 14° (323-18-23); Parnasse Pathé, 14° (323-18-23); Parnassens, 12° (329-33-11); 14 Juiliet-Beaugrenelle, 15° (757-79-79); Victor-Hugo, 10° (727-49-75); Weplar, 18° (522-44-01); Gaumont-Gambetta, 20° (636-10-96).

LA GRANDE ZOERO (A., V.f.):

10-96). LA GRANDE ZORRO (A., V.I.) : LA GRANDE ZORRO (A., v.f.) :
Berlitz. 2º (742-60-33).
L'HOMME DE FER (Pol., v.o.) :
Forum, 1\*\* (297-53-74) : Studio
de la Harpe, 5º (354-34-33) ; La Pagode, 7º (705-12-15) ; Marignan, 8º
(359-83-11) ; 14 Juillet-Beaugrehelle, 15º (575-73-79).

LES HOMMES PREFERENT LES GROSSES (F.) : Berlitz, 2º (742-61-33) ; Bichelieu, 2º (233-56-70) ; Marignan, 8º (359-92-82) ; Mont-parnasse-Pathé, 14º (322-19-23) ; Clichy-Pathé, 18º (532-46-01).

Clichy-Pathé, 12° (522-46-01).

IL FAUT TUER BIEGITT HAAS
(F.): Gaumont-les Halles, 1° (227-49-70): Berlitz, 2° (742-60-33); Quintette, 5° (532-79-38): Saint-Germain Bucheite, 5° (633-62-20): Biartitz, 8° (723-69-23): Colisée, 8° (353-29-36): Saint-Lazare Pasquier, 8° (387-33-43); Athéns, 12° (343-00-65); P.L.M. Saint-Jacques, 14° (588-88-42); Montparnasse-Pathé, 14° (322-19-23): Gaumont Convention, 15° (828-42-27); Clichy-Pathé, 18° (532-45-01): Caumont Gambetta, 20° (538-10-96).

IN GIRUM IMUS NOCTE ST CONSUMIMUE IGNI (F.): Studio de la Contrescarpe, 5° (325-78-37).

JAZZ SINGER (A., v.o.): Marbouf, 8° (225-18-45).

JAZZ SINGER (A., v.o.): Marbeuf, 8° (225-18-45).

LILI MARLENE (All., v.o.): Lactraire, 6° (544-57-34).

LORRAINE CCEUE D'ACIEE (F.): Forum, 1° (297-53-74); Studio Cujas, 5° (354-89-22).

MADAME CLAUDE 2 (F.) (\*\*): Elo Opéra, 2° (742-82-54); U.G.C. Ermitage, 8° (359-15-71); Maxéville, 9° (770-89-52); Miramar, 14° (320-89-52).

89-52).
MALEVIL (F.) : Studio Raspail 14-(320-38-98).

MOL CHRISTIANE F. (All.) (\*):

V.O.: Studio Jean-Cocteau, 5\*

(354-47-82); Paramount City, 8\*

(562-45-76). — V.I.; Mariyaut, 2\*

(298-80-40); Paramount Montparnasse, 14\* (328-90-10).

NRIGE (F.) (\*): U.G.C. Danton, 8\*

(329-2-62); Studio 28, 18\* (606-36-07) H. Sp.

NEW-YORK 1997 (A., V.O.) : Ely-V.f. : Paramount Opéra, 9° (742-56-31) : Paramount Montparnasse, 14° (329-90-10) : Studio 28, 18° (606-38-07) H. Sp.

(522-19-23); Clichy-Patha, 12-(522-48-01).

PASSION D'AMOUR (It., v.o.):

U.G.C. Odéon, 6- (325-71-08);

U.G.C. Riyaées, 8- (359-12-15);

14 Juillet-Bastille, 11- (357-90-31);

14 Juillet-Bastille, 11- (357-90-31);

15 Juillet-Beaugranalle, 15- (575-79-79). - V.f.: U.G.O. Caméo, 8- (245-65-44); Mistral, 12- (538-32-43); Bienvenüs-Montparnasse, 15- (544-25-02).

POUR LA PRAU DUM FUIC (F.) 15° (544-25-02).
POUR LA PRAU D'UN FILC (F.)
(\*): Eex. 2° (235-83-83): U.G.C.
Opéra. 2° (261-50-32): Eretagne, 6° (222-57-97); U.G.C. Odéon, 6° (32571-08): Normandie, 5° (339-41:13); Helder, 6° (770-11-24); U.G.C. Gara de Lyon, 12° (343-01-59); U.G.C.
Gobelins, 13° (336-22-44); Mistral, 14° (535-32-43); Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00); Magie-Convention, 15° (822-20-64); Murat, 16° (651-99-75); Paramount Maillot, 17° (758-24-24); Clichy-Pathé, 15° (522-48-01); Secrétan, 19° (206-71-35).

Pathé. 18° (522-48-01); Secrétan, 19° (205-71-33).

PUTAIN D'HISTOIRE D'AMOUR (F.): Impérial, 2° (742-72-52); Quintette. 5° (633-78-38); Montparnasse 33, 8° (544-14-27); Marignan, 8° (359-92-52); Saint-Lezzre Pasquier, 8° (327-35-34); Nation, 12° (343-04-67); Gaumont-Convention, 15° (622-42-27).

REGARDS ET SOURIRES (Ang., v.o.): 14 Juillet-Parnasse, 6° (326-58-00); Raciue, 8° (633-48-71); U.G.C. Botonde, 8° (633-08-22); Biarritz, 8° (722-69-23); 14 Juillet-Bastille, 11° (357-90-81).

REINCARNATIONS (A., v.f.) (\*\*): Maréville, 9° (770-72-86).

REPORTERS (F.): Saint-André-des-

#### LES FILMS

NOUVEAUX

AU-DELA DU REEL, film amé-AU-DELA DU REEL film américain de Ken Russel (\*). —
V.O.: Gaumont-Halles, 1\*
(237-49-70): Quartier Latin, 5\*
(232-84-55): Hautefeuille, 6\*
(633-79-38): Gaumont-Champs-Elysées, 8\* (359-04-67).
— V.f.: Français, 9\* (770-33-88): Atbéna, 12\* (343-00-65): Gaumont-Sud, 14\* (327-64-50): Montparnasse-Pathé, 14\* (322-19-33).

LA FERMINE DA COTE, film

14° (322-19-23).

LA FEMME D'A COTE, film français de François Truffaut.
— Gaumont-Bailes, 1= (297-49-70): Gaumont-Bailes, 1= (297-49-70): Gaumont-Richelleu, 2\* (233-56-70); Saint-Germain Studio, 5° (533-63-29): Hautefeuille, 6° (533-78-38); Montparnasse 83, 6° (544-14-27); Pagode, 7° (705-12-15): Biarritz, 8° (723-62-23); Marignan, 8° (739-92-82); Français, 9° (770-33-88); Nation, 12° (343-64-67); Fauvetta, 13° (331-58-86); Gaumont-Convention, 15° (628-42-27); Juillet-Beaugranelle, 15° (527-41-16); Cilchy-Pathé, 18° (527-41-16); Cilchy-Pathé, 18° (522-46-01).

INSEMINOID, film américain de Pathé, 18\* (522-48-01).

INSEMINOID, film américain de Norman J. Warren (\*\*). — V.O.: U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62); Biarritz, 8\* (723-69-23).

V.I.: U.G.C. Opéra. 2\* (251-50-32); Bex. 2\* (252-53-33); U.G.C. Gopeta. 2\* (253-53-33); U.G.C. Gobelins, 13\* (336-23-44); Mistral, 14\* (539-52-37); Convention 14\* (327-52-37); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00); Murat, 16\* (651-99-75); Paramount-Montmartre, 18\* (506-34-25); Secrétan, 18\* (206-71-33). TAIS-TOI QUAND TU PARLES (Pr.-Tun.): Richelisu, F (233-58-70); Marignan, F (353-92-93); Caméo, F (246-66-44); Fauvetta, 13\* (351-56-86); Miramar, 14\* (320-88-52); Magie-Convention, 15\* (828-20-64); Clichy-Pathé, 18\* (522-48-01); Tou-relles, 20\* (638-51-93). THE ROSE (A., v.o.): Bonaparte, 6\* (234-31-31)

(325-12-12).
THIS IS ELVIS (A., v.o.) : Imperial.

(326-12-12).
THIS IS ELVIS (A. v.o.): Impérial, 2º (742-72-52).
TROIS FRERES (It. v.o.): Studio de la Harpa, 5º (334-34-83); Tourelles, 20º (638-51-98), h. sp.
UN AMOUR INFINI (A. v.f.): Français, 9º (770-33-88).
LES UNS ET LES AUTRES (Fr.): Paramount-Odéon. 6º (325-58-83); Publicis Champs-Elysées, 3º (720-78-23); Faramount-Opéra, 9º (742-56-31); Paramount-Opéra, 9º (742-56-31); Paramount-Montparnasse. 14º (329-80-10); Kinopanorama, 15º (336-50-80).
LA VIE CONTINUE (Fr.): Rex, 2º (326-33-36); U.G.C. Odéon. 6º (325-71-98); Biarriz. 8º (723-69-23); Caméo, 9º (248-68-44); U.G.C. Garede-Lyon, 12º (343-01-59); Caumont-Sud, 14º (327-34-50); Magic-Convention, 15º (652-20-64); Bienvenüe Montparnasse. 15º (544-25-02); Murat, 16º (651-39-75); Paramount-Montmartre. 18º (656-34-25).
LA VIE EN MAUVE (A. v.o.): U.G.C. Marbeut, 8º (225-18-45).
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'A VION (A. v.o.): Elysées Point-Show, 8º (225-67-29); (v.f.): Paramount-Montparnasse, 14º (329-90-10).

#### Les séances spéciales

A BOUT DE SOUFFLE (Fr.): Botte à Films, 17 (622-44-21), 20 b. 20. AMERICA, AMERICA (A., v.o.): Templiers, 3 (272-94-56), sam., d.,

19 h.

AMARCORD (It., v.o.): Saint-Ambroise, 11e (700-89-16), lundi, 20 h.

BABY DOLL (A., v.o.): Templiers, 3e (272-94-56), vendr., dim., lun., 22 h., sam. 17 h.

BAREKROUSSE (Jsp., v.o.): Escurial 13e (707-28-04), lundi, 14 h., dim., 20 h. 30.

LE BOIS DE BOULLAUX (Pol., v.o.): Saint-Ambroise 11e (700-89-16).

LE BOIS DE BOULEAUX (Pol., v.o.):
Saint - Ambroise, 11° (700-89-16),
sam., 19 h., dim., 22 h. 10.
BONNIE AND CLYDE (A., v.o.): Calyso, 17° (380-30-11), vend., sam.,
0 h. 15.
BUGSY MALONE (A., v.o.): Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), dim.,
18 h. 45.
CASANOVA (Fellini) (It., v.o.) (\*):
Studio de l'Etolie, 17° (380-19-23),
vend., sam., dim., mardi, 18 h. 30.
CARRIE (A., v.o.) (\*\*): Calysos, 17°
(380-30-11), vend., sam., 0 h. 30.
LES CHEVAUX DE FEU (Sov., v.o.):
Templiers, 3° (272-94-56), sam., d.,
18 h. 15. mardi, 19 h. 30.
LE CHEIST S'EST ARRESTE A EBOLI
(It., v.o.): Studio de l'Etolie, 17°

LE CHRIST S'EST ARRSTE A EBOLI (IL., vo.): Studio de l'Etolle, 17-(360-19-93), vendr., samedi, dim., 15 h. 45, mardi, 21 h. 50. CINQ SOIREES (Sov., vo.): Tem-pliers, 3' (272-94-56), 22 h. 15, sam., dim., 16 h. 15. LA CITE DES FEMMES (It., vo.) (\*): Calypso, 17- (360-30-11), 19 h. 50. CBUISING (A., vo.) (\*\*): Studio Galande, 5- (354-72-71), 20 h. 15. DELIVERNCE (A., vo.) (\*): Bolte à films, 17- (523-44-21), vendr. sam., 24 h. LE DERNIER TANGO A FARIS (Pr.-

LE DERNIER TANGO A PARIS (Pr.-It., v.o.) (\*\*) : Châtelet Victoria, 1= (503-94-14), 16 h. 10, samedi, 0 h. 30; Opéra Night, 2\* (296-62-56). DERSOU OUZALA (Sov., v.o.) : Saint - Ambroise, 11° (700-89-16),

Saint - Ambroise, 11° (700-89-15), vendr., 26 h.

L'EMPIRE DRS SENS (Jap., v.o.) (\*\*): Saint-André-des-Arts, 6: (326-49-18), 0 h. 15.

LES ENCHAINES (A. v.o.): Châte-let Victoria, 1° (508-94-14), 20 h.

EXTERIEUR NUTT (Fr.): Saint-Ambroise, 11° (700-89-15), vendr., 18 h., iundi, 22 h.

FAUT TROUVER LE JOINT (A. v.o.) (\*\*): Boite à films, 17° (622-44-21), 22 h. 15.

LA FEMDIE DE L'AVIATEUR (Fr.): Olympic, 14° (542-67-42), 18 h.

LA FLUTE ENCHANTEE (Suéd., v.o.): Boite à Films, 17° (622-44-21), 8an, dim., 15 h. 15.

HAROLD ET MAUDE (A. v.o.): Luxembourg, 6° (633-57-77), 14 h., 16 h., 18 h.

L'IMPORTANT C'EST D'ABBER (Fr.) (\*\*): Boite à films, 17° (622-44-21), 20 h.

L'IMPOSSIBLE M. BEBE (A. v.o.): Aacton République, 11° (805-51-33), 18 h.

L'INNOCENT (It., v.o.): Châtelet Victoria 15° (588-94-14), 22 h.

Action Republique, 11° (805-51-33).

18 h.

L'INNOCENT (It., v.o.): Châtelet
Victoria, 12° (508-94-14), 22 h.

J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES (Fr.): Boice à films, 17° (82244-21) v. s. 0 h. 15.

JULES ET JIM (Fr.): Olympic, 14°
(542-67-12), 18 h.

KAGEMUSHA (Jap., v.o.): SaintAmbroise, 11° (700-89-16), 5.,
20 h. 30, mar., 19 h.

LOS OLYIDADOS (Mex., v.o.): Ciné
Seine, 5° (325-95-99), 16 h.

MARATHON MAN (A., v.o.) (\*\*):
Châtelet Victoria, 12° (508-94-14),
22 h. 30 MARIAGE DE MARIA BRAUN

LE MARIAGE DE MARIA ERAUN

(All., vo.): Olympic Entrepôt, 14

(542-67-42), 18 h.

MEDEE (1t., vo.): Palace Croix-Niver. 15\* (374-95-04), v., S., D.

LES MISFITS (A., vo.): Calypso, 17\*

(380-30-11), v., L., Mar., 17 h. 39.

NOS PLUS BELLES ANNEES (A.,
v.o.): Saint-Ambroise, 11\* (70089-16), D., 20 h. 15.

OUT OF THE BLUE (A., v.o.) (\*0):
Luxemboing. 5\* (633-97-77), 24 h.

PASTORALE (Sov., v.o.): Templiers,
2\* (272-94-56), 20 h. 15. S., D.,
14 h. 10. 14 h. 10.
PHANTOM OF THE PARADISE (A. v.o.) (\*) : Cinoche Saint-Germain, 6\* (633-10-82), 19 h., 20 h. 40, 22 h. 20, V. S., 24 h.

LA PISCINE (Pr.) (\*) : Boîte à films 17° (822-44-21), S. D. L., 17 h. 45. QUELQUES JOURS DE LA VIR D'OBLOMOV (Sov., v.o.) : Tem-phers, 3° (272-94-56), S., D., 14 h. 20, Mar., 21 h. 15.

-- ACTUELLEMENT --



Les festivals

BUSTER ERATON (v.o.) Marais, 4° (278-47-86), les Trois Ages. — Studio de la Harpe-Huchette, 5° (833-08-69), la Croisière du Navigator. A L'AFFICHE J.-P. MOCEY. Rivoli-Cinéma, 4° (372-83-23) : Snob.
ETTORE SCOLA (v.o.). Ciné-Seine, 5° (323-93-99), lò h 20 : Nos héros réussicont-lis...; là h 20 : les Nouveaux Monatres : 20 h 20 : le Fouineur : 22 h 20 : Affreuz. Sales et Méchants.
ALAIN RESNAIS, Ciné-Seine, 5° (325-95-99), là h. : Muriel; 20 h : Mon oncle d'Amérique.
MARLENE DIETRICH (v.o.) Action La Fayette, 5° (878-30-50) : l'Impératrice rouge.
ALGERIE (v.o.), Haussmann, 9° (770-47-55), le Charbonnier.
MADE IN GODARD. Studio 43, 9° (770-63-40) en alternance : Alphaville; le Petit Soldat; la Chinoise : Made in U.S.A.; Deux on trois choses que je sais d'elle; Unafamme est une femme; Sauve qui peut (la vie) (varsion T.V.).
COUETS METRAGES, (vidéo) Studio 43, 9° (770-63-40), là h. 15 : A table; 19 h. 20 : l'Amour entre les tours; A fond la presse.
J. TOURNEUR (v.o.), Action République, 11° (805-51-83), Vaudou. . TOURNEUR (v.o.), Action République, 11° (805-51-33), Vaudou.

CARL DERYER (v.o.), Escurial, 13° (707-28-04), la Passion de Jeanne d'Arc; Jour de colère.
CYCLE DETOURS SANS RETOUR (v.o.), Denfert, 14° (321-41-61) : Jack le magnifique. APPROCHE DU NOUVEAU FANTAS-

APPROCHE DU NOUVEAU FANTAS-TIQUE (v.o.). Espace-Galté, 14e (327-95-94): le Mort-vivant. SERGIO LEONE (v.f.) Grand-Pavois, 13° (554-48-85): Il était une fois la révolution. FRANCE DE LA NOUVELLE VAGUE A NOS JOURS, Olympic, 14e (542-67-42): Passe-montagne. D. RISI, O. MUTI (v.o.), Palace Croix-Nivert, 15° (374-95-94): la Chambre de l'évêque.

GERARD DEPARDIEU, Calypso, 17e (380-30-11), 15 h. 45 : Rèves de singe ; 18 h. : ia Dernière Femma ; 20 h. 10 : Mon oncle d'Amérique ; 22 h. 30 : Ruffat fault

La station la plus écoutée en lle-de-France de 20 heures à 1 heure est une radio libre

REBECCA (A., v.o.): Châtelet Victoria, 1° (502-94-14), 20 h 15.

RENCONTRES AVEC DES HOMMES

REMARQUABLES (Ang., v.o.):
Saint-Ambroise, 11° (709-83-18), S.,
D., 12 h, L., 13 h.

REPULSION (Ang., v.o.) (\*): Châtelet Victoria, 1° (508-94-14), 18 h.
S., 0 h. 20.

LE SHERIF EST EN PRISON (A., v.o.): Luxembourg, 6° (633-97-77),
24 heurea,
SHINING (A., v.o.) (\*): Châtelet-Victoria, 1° (508-94-14), 18 h. 15,
V. 0 h. 30.

S O LE IL VEET (A., v.o.) (\*):
Luxembourg, 6° (633-97-77), 24 h.
SONATE D'AUTOMNE (Suéd., v.o.):
Ciné Seine, 5° (325-95-99), 22 h. 30.
TAÑI D R I VE R (A., v.o.) (\*):
Boîte à filma, 1° (622-44-21), 22 h.
THE BLUEB BROTHERS (A., v.o.):
Calybe, 1° (330-30-11), 22 h. 10,
S., D., 17 h. 30.
THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW (A., v.o.) (\*): Saint-Ambroise (700-83-16), V. 22 h. 15.
UNE ETOILE EST NEE (A., v.o.):
Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), S. 22 h. 40, Mar., 21 h. 30.
VIVA ZAPATA (A., v.o.): Templere,
F (272-94-56), V., L., 20 h., S.,
22 h., D., 17 h.
ZOEBA LE GREC (A., v.o.): Escurial, 13° (707-28-04), S., 20 h.,
D. 17 h. 15, L., 17 h.

Les festivals quet, est la station la plus écoutée en IIe-de-France, de 20 heures à 1 heure. C'est ce que révèle un sondage réalisé entre le 15 et le 21 septembre 1981 par la société SECODIP auprès d'un échantillon de mille deux cent trente et une personnes, représentatif de la population âgée de dix-huit ans et plus habitant Paris et sept de la population âgée de dix-huit ans et plus habitant Paris et sept de la journée, la radio oscille entre la troisième et la quatrième position, derrière R.T.L., Europe I et France-Inter, et bien avant FIP et Radio 7. Autre résultat étonnant : l'écoute masculine place R.F.M. au deuxième rang, derrière R.T.L., à partir de 18h 30, et à la première place dès 19 h 30. Emettant de façon non stop depuis le 12 juillet, R.F.M. a mis peu de temps pour conquérir un archite auteurelleur en servicie et su première pour conquérir un archite auteurelleur de la première pour conquérir un archite auteurelleur de la première pour conquérir un archite auteurelleur de la première place de su partir de 19 puis le 12 juillet, R.F.M. a mis peu de temps pour conquérir un archite auteurelleur de la première place de su put de la première place de la première place de su put de la première place de la p puis le 12 juillet, R.F.M. a mis peu de temps pour conquérir un public aujourd'hui fidèle et au profil clairement dessiné : mas-culin (78 % d'hommes et 22 % de femmes) et très jeune (55 % de moins de vingt-cinq ans). Résul-tat : près de 27 % de la popula-tion d'Ile-de-France a déjà écouté R.F.M.; la durée moyenne

La radio libre R.F.M.
(100.3 MHz), lancée par MM. Patrick Meyer et Jean-Louis Croquet, est la station la plus écoutée en ne-de-France, de 20 heures à
1 heure. C'est ce que révèle un
sondage réalisé entre le 15 et le
21 septembre 1981 par la société
22 septembre 1981 par la société
23 septembre 1981 par la société
24 septembre 1981 par la société
25 SECOUTE surrès d'un échantil. Le sondage indique que sur cent

auditeurs de R.F.M., 17% vien-nent de France-Inter, 17% d'Eu-rope I, 15% de R.T.L., 38% de Radio 7, 22% de FIP et 9% de France-Musique et France-

[Ce sondage est un élément déterninant dans le dossier des radios libres. Il confirme le besoin d'une alternative aux radios existantes, perçu comme un droit véritable qui ne saurait être remis en quesqui ne saurait etre remis en ques-tion. Il démontre aussi que le « pro-fessionnalisme » est payant. Enfin, il met en valeur le comportement des auditeurs, si absents lors du débat auditeurs, si absents ions an nessat à l'Assemblée nationale, alors qu'ils sont parmi les premiers concernés. Ainsi, malgré un brouilhage inten-sif, sans l'aide d'une quelcouque campagne publicitaire, sans appuis financiers ou soutien politique, financiers ou soutien politique, R.F.M. a ouvert la voie et atteint e le grand public ». — A. Co.

#### Radio-Alpha suspend provisoirement ses émissions

Radio-Alpha, la radio créée au mois de juin dernier par M. Alain Griotteray, maire de Charenton (U.D.F.), a décidé de suspendre provisoirement ses programmes quotidiens et de se donner « un temps de réflexion ». Le brouillage intense dont elle fait l'objet la rend inaudible dans de nombreux quartiers de Paris qu'elle « arrosait » sans difficulté aupa-

ravant. Selon les responsables, « l'in-fluence et l'auditoire que Radio-Alpha a réussi à acquerir gênent le gouvernement, et notamment M. Franceschi, secrétaire d'État et député du Val-de-Marne ». et député du Val-de-Marne ».

« D'où, disent-ils, l'acharnement
de T.D.F., qui vient de dépenser
plus de 800 000 F de matériel
afin de couprir notre voit. »
Résolue à continuer d'exister,
la station s'interroge sur la nouvelle stratégie qu'il conviendrait
d'adopter désormais, et n'exclut
pas de « passer à un stade supérieur ». Il lui faudra cependant
résoudre rapidement un problème
de financement (« Nos difficultés
actuelles montrent bien que nous de financement (a Nos difficultés actuelles montrent bien que nous ne disposions pas de moyens énormes, comme certains ont voulu le jaire croire », remarque-t-un dans l'entourage le M. Griotteray) et un problème de personnel. La petite équipe de permanents — faiblements rémunérés — s'est en effet trouvée soudainement désemparée après le départ de deux d'entre eux, appelés, semble-t-il, par le Quotidien de Paris.

Linterruption des émissions ne devrait durer qu'une huitaine de jours — une bande enregistrée permet de retenir la fréquence, — et M. Griotteray s'affirme prêt à se battre jusqu'au bout pour avoir le droits de faire entendre « sa »

• M. Joël Le Tac, président-directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), a été élu président du Conseil inter-national des radios et télévisions d'expression francophone (CIR-TEF). Il sucrède à M. N'Dione, directeur général de la télévision sénégalaise.

■ La direction des programmes ● La direction des programmes de Radio-Monte-Carlo sera essurée conjointement par MM. Albert Mathieu, actuellement directeur de l'antenne, et Claude Villers, conseiller du directeur général de la station, à partir du 1° janvier. Cette modification de l'organigramme intervient à la suite de la nomination de M. Pierre Lescure à la tête d'une unité de programmes d'Antenne 2 consacrée grammes d'Antenne 2 consacrés

• Trois émissions consacrées à la télévision et aux nouvelles grilles de programmes seront pre-sentées par Stéphane Collaro sur Europe 1. M. André Harris, chargé des programmes à TF 1, en sera le premier invité le jeudi 8 octobre, de 9 h. 5 à 11 heures, et repondra aux questions des



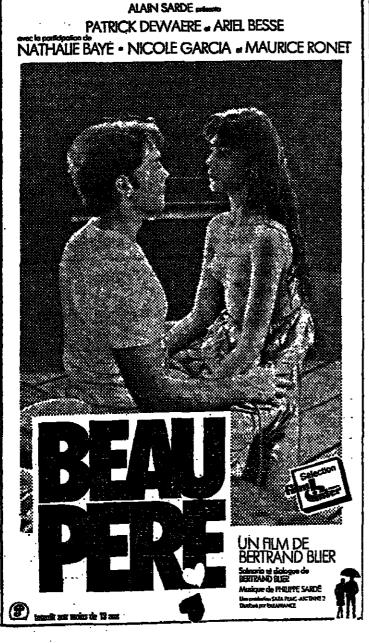



#### **AUGMENTATION** DE LA REDEVANCE

La redevance de télévision va passer, en 1982, de 238 francs à 280 francs pour les postes noir et blanc et de 358 francs à 424 francs pour les récepteurs en couleurs. Si l'on tient compte de l'accroisse-ment attendu du nombre d'appa-rells en France, le montant des droits constatés nets devrait donc s'établir à 4,988 millions de francs (hors tayes), déduction faite des s'établir à 4,988 millions de francs (hors taxes), déduction faite des frais de fonctionnement du ser-vice de la redevance. Le plafond des recettes publicitaires étant fixé à 25 % des ressources totales des quatre sociétés de program-mes (TF 1, Antenne 2, FR 3, Radio-France) et de T.D.F., cette bausse importante de la redehausse importante de la rede vance pourrait donc permettre une augmentation du volume de la publicité sur les antennes.

• M. Jacques Quoirez, délégué aux relations extérieures du président - directeur général d'Anteune 2, a décidé de renoncer dès maintenant à ses fonctions, en raison, selon lui, d'a incompatibilité d'humeur » avec M. Pierre Desgraupes, le nouveau président de la chaine.

M. Quoirez — frère de

M. Quoirez — frère de Mme Françoise Sagan — était entré à Antenne 2 en 1975, à la demande de M. Jullian, et avait été reconduit dans ses fonctions par M Ulrich. Son contrat devait arriver à échéance le 31 décem-bre prochain.

#### Les gens

Est-ce qu'il vous errive de regarder l'émission qui a remplacé celle de Guy Lux avant le journal de 20 heures sur Antenne 2? Pierre Desgraupes Pa citée l'autre jour pendant sa conférence de presse (le Monde du 1ª octobre). Il l'a donnée en exemple de ce qu'on peut taire quand on veut aller à la rencontre de la France profonde. Il suffit de très peu de choses : un micro, une caméra, une auto pour balader l'équipe de bourg

On s'arrête un peu partout, on va frapper à la porte de l'insti-tuteur ou du garde champêtre : il y a longtemps que vous êtes là ? Ce métier, vous l'almez ? Oui, assez, enfin... Et les vollà partis à se raconter, à essayer de nous faire partager leur expérience, le quotidien de leur

A travers eux, on fait connaissance avec les gens du coin, les - Gens d'icl - — c'est le titre de la série. - at on en est très on dit. On s'attarde à bavardes dans l'Allier avec un ouvrier retraîté... Non, il ne s'ennule pas trop, il bricole. Il a perdu sa

regrette. Il n'a jamais eu d'his-toire avec sa viellle, elle savait travailler, le ménage, la cuisine, sept gosses à élever, c'était quelqu'un, la petronne. La semaine dernière, le ne

sale plus où c'était, on s'est niale. On avait pour guide une dame qui tient un café ou un hôtel dans la région. Elle promène ses touristes de tableau en statue avec autorité, sans trop trébucher sur les detes, sur les attributions. Elle e tout eppris par cœur. Sortie de son texte, elle se débrouille quand même. Le journaliste, taquin, a essayé de la pièger : vous êtes sûre que c'est un Véronèse ? Bien sûr : il y a beaucoup de vert et il y a vert dans Véronèse, alors l'

Une idée toute bête toute bête, toute cimple, une idée pas chère, une façon nouvelle d'ouvrir l'antenne à ceux, à celles, croyezmoi, il y en a, qui ne demandent que ca : se montrer un peu à la télé après s'être contenté pendant si longtemps d'y voir passer les gros bonnets. Chacun son

CLAUDE SARRAUTE.

#### Vendredi 2 octobre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

20 h 30 Au théâtre ce soir : l'Amant de Bognéo Plèce de R. Perdinand et J. Germain. Mise en scène M. Roux, Réal., P. Sabbagh. Avec C. Man-rier, M. Roux, L. Badie. Un imprimeur se fuit passer pour un grand explo-rateur pour séduire une vedatte de théâtre.

22 h 20 Variétés : Palace nº 1. De G. Rolgnant, Avec M. Jackson, le ballet Spen-dan et T. Waits. 23 h 10 Journal.

DEUXIÈME CHAINE : A 2

#### EXPOSITION NATIONALE AUTOMOBILE **D'OCCASION**



#### 2 au 11 octobre 81 **PORTE de VERSAILLES**

20 h 25 Favilleton : Maria Maria De C. Bourdet et F. Chatel. Avec D. Darrieux, M. Biraud, G. Lartigau, F. Christophe. La nouvelle vie de Marie Bonapenture.

21 h 35 Apostropi B 35 Aposuropaes.

Magazine littéraire de B. Pivot.

Le vie d'artiste. Avec A. Absire (Gregory-Strass);

B. Billetdoux (Lettre d'excuse); P. Nourissier (l'Empire des nuages); S. Bezvani (le Textament amoureux); C. Rim (le Grenier d'Arlequin).

22 h 55 Journal 23 h 5 Cîné-club (cycle Prévert): L'affaire est dans le sec.

Pilm français de P. Prévert (1923), avec J. Caratte, L. Hays, J.-P. Dreyfus, A. Chides, E. Decroux, M. Duhamel (N.).
Un chapelier un peu jou et son commis veulent enlever un gamin, füs d'un vieux milliardaire; üs emmènent, pur erreur, le père dans un sac. Celui-

#### Un roman de François Nourissier L'Empire des nuages

**GRASSET** el, qui passait sa vie à s'ennuyer, est ravi de l'aventure. Une comédie buriesque, parodis de film policier, où les acteurs jouent avec un sérieux imperturbable des structions absurdes. Les dialogues de Jacques Prévert annoncent l'humour de Drôle de drame.

en vente dans toutes les librairies

TROISIÈME CHAINE : FR 3

20 h 30 V 3 - Le nouveau vendredi : L'eau, c'est la vie. Reportage : S. Paoll et B. Gonner. Les différents trattements de l'eau comme énergie de substitution.

21 h 30 Téléffim : Parasite now. De J.-F. Jung et B. Schmitt.
Une farce apoealyptique autour des médias. 22 k 25 Journal.

. 22 h 45 Magazine : Thalassa. Que la lumière soit... le phare de Cordonan.

#### FRANCE-CULTURE

19 h 30. Les grandes avenues de la seience moderne : L'apparition du phénomène humain.
20 h, Rejecture : Verlaine.
21 h 30, Black and blue : Bill Coleman en quelques

22 h 36, Nuits magnétiques : Les grands boulevards. FRANCE-MUSIQUE

20 h 26, Concert (échanges internationaux): cSymphonie nº 3 en la mineur, Ecossaise 2, de Mendalssohn: cSymphonie nº 7 2, de Dvorak, par l'Orchestre national de France, dir. L. Maazel 2h 15, Ouvert iz nuit: portrat par petites touches (Liszt): 23 h 5, Vicilies cires: l'art de G. Kulenkampf, violon (Brahms): 0 h 5; Jazz forum.

#### Samedi 3 octobre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

11 h 30 Emissions récionales 12 h Magazine de l'aventure.

12 h 30 Cuisine légère. 12 h 45 Avenir : Des méti

distribution.

Journal.

13 h 30 Le monde de l'accordéon.
13 h 45 Variétés: Fugues à Fugain.
Série: L'étrange M. Duvallier: 15 h 10, Plume d'élan; 15 h 15, Maya l'abellie; 15 h 35, Archibald le magicien; 16 h, Temps X; 17 h, Service.

18 h 5 Trente millions d'amis.
Au Secours du Franc-Comtols; Crotte alors.
18 h 45 Magazine auto-moto.

19 h 5 Tout va très bien.

La facturation téléphonique. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Les paris de TF 1.

Avec Jean Lefévre, 20 h Journal. 20 h 30 Variétés: Deux numéros un du rire. Roger Plaire et Jean-Marc Thibault.

21 h 30 Série : Mme Colombo.

Le mystère de la volture. Une journaliste est tuée en cours d'une manifes-tation politique. Kate enquête. 22 h 30 Sports : Télé-foot. 23 h 30 Journal.

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

10 h 30 A.N.T.LO.P.E.

11 h 50 Journal des sourds et des malentand

12 h La vérité est au fond de la manufie.
Tourte aux poires ; tarte Janine.

13 h 35 Des animaux et des hor Les lémuriens. 14 h 25 Les jeux du stade.

17 h 20 Récré A 2. La bonde à Bêdé ; Moineau ; La révolte triandaise

La bande à Bede ; Moinean ; La révolte triandaise.

8 h Musique : Ouvertures.

(En liaison svec France-Musique). L'Orchesine symphonique de Chicago, dir. G. Solti, interprête la Symphonie nº 6 de Schubert.

8 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 10 D'accord, pas d'accord (LN.C.).

19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Les gens d'icl.

20 h Journel. 20 h 35 Les cinq dernières minutes : Mort au bout du

De C. Loursais. Avec J. Debary, M. Eyraud C. Millet. Une enquête sur la mort caccidentelle » d'un ins-tituteur.

22 h 5 Document: Un monde différent.

Plutôt mourir libre que vivre esclave. h Les carnets de l'aventure. Kayek au Népal et au Colorado.

23 h 30 Journal

TROISIÈME CHAINE : FR 3

18 h 30 Pour les jeunes.

Le grand voyage de Lolek et Bolek; à 18 h 55, En direct du passé : l'année 1145.

19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régio

19 h 55 Dessin animé. Ulysse 31 : Le Cyclope ou la malédiction des dieux h Les jeux.

20 h Les jeux.
20 h 30 Portrait de Michèle Morgan.
Une émission d'H. Chapler.
Michèle Morgan se raconte en tant qu'actrice, en tant que peintre, en tant que grand-mère... On la retrouve aussi deus de nombreux extraits (Gribouille, Quai des brumes, Passage to Marseille...).
21 h 25 Parisians 25.
Ballet de R. Petit : Z. Jeanmaire, D. Ganlo, L. Bnino, J.-C. Gri et le Ballet national de Marseille...
22 h 25 Journal.
23 h 45 Chappe cootre chappe.

22 h 45 Champ contre champ. La rentrée sous la signe du « polar ».

FRANCE-CULTURE

14 h. Sons : Sac-Paulo. 14 h 5, Jean Duns Scot ou la révolution subtile. 16 h 28, Livre d'or : Concert « Ernest Chausson »,

to not lavre d'or : Concert e Ernest Chausson », à ville-d'Avray.

17 h 39, Pour mémoire : Les inndis de l'histoire : Civilisation matérielle, économie et capitalisme.

19 h 29, Le théatre kabuki, par M. Clary.

20 h, Le petit panyre, de J. Copeau, Avec : P. Avron, etc.

21 h 55, Ad ilb, avec M. de Breteuil.

22 h 5 La fugue du samedi.

FRANCE-MUSIQUE

16 h M. Concert: musique traditionnells: «Cants fin-manco andalou aujourd'hui» par R. Morente, chant swee P. Cortes, guitare. 18 h. Guverture (awee Antsune 2): «Symphonique nº 6», de Schubert, par l'Orchestre symphonique de Chi-cago, dir. Sir Georg Solti. 18 h 45, Comment l'entendes-vous : Mozart par M. del Castillo.

A so, Constant Castillo.

b 45, Soirée tyrique (concert donné su Grand Auditorium, le 21 mai 1981): «Mathlide de Sahran », de Rossint, par le Nouvel Orchestre philharmonique et Cheuns de Radio-Franca, dir. M. Arena, chef des chesurs A. Boulfroy. Avec T. Zylis-Gara, B. Brower.

A. Terzian... 22 h 30, Ouvert la nuit: Bach, par les interprètes fran-

- M. Patrick HERBIN et Mme, née ançoise Rouxel, ont la joie de faire rt de la naissance de Alexandre.

- Marc BRISSET et Dominique, née Elferman, ont la joie d'annoncer la naissance de Florence, le 27 septembre, à Amiens.

- Jean-Pierre GUEHO Lolita CARETTE

— Mme Olivier Artur, son épouse, et ses enfants.

M. Pierre-Emile Artur, son père, ont la douleur de faire part du décès de

M. Olivier ARTUR.

rappeié à Dieu le 30 septembre 1931, à 1'à ge de cinquante - deux ans, muni des sucrements de l'Eglise.

Les obseques auront lieu à Repues, le samedi 3 octobre 1981, à 10 heures, en l'èglise de Saint-Jean-Marie-Vianney, à Rennes.

La Bellangerais, 35000 Rennes.

en médecine (1959) et s'oriente ver's la médecine psychosomatique, la caractèrologie et la psychologie clinique.

Professeur de psychologie à la faculté des lettres et sciences humaines de Rennes, puis de Nice, Roger Mucchielli avait aussi fondé plusieurs centres de psychopedagogie et psychosociologie et publié de nombreux o u v r a g e s dont « le Mythe de la cité Idéale » (1960), « Philosophie de la médecine psychosomatique » (1961), « la Dynamique de l'enfant » (1962), « la Dynamique des groupes » (1965), « la Subversion » (1973), « Psychologie de la relation d'autorité » (1976).]

### leurs enfants, M. et Mme Charles Baroli, ont l'immense douleur de faire part du rappel à Dieu de

survenu à Paris, le mercredi 23 sep-tembre 1981, à Pâge de vingt-cinq ans. La cérémonie religieuse, suivie de l'inhumation à Châtsauroux (Indre), a su lieu le lundi 28 septembre 1981.

24, avenue du Président-Kennedy. 75016 Paris.

name Gerard DAUTHE,
née Anne Edwige Cargill,
survenu le 25 septembre 1981, à l'âge
de quarante-neuf ans.
Les obsèques ont en lieu le 2 octobre 1981, en l'église du Moulinstsur-Solin (Loiret).
Cet avis tient lieu de faire-part.

Decierca,
Isabelle Onraed,
Jacques-Dominique Onraed,
Anne-Françoise Onraed,
Xavier Onraed,
Sophie Ouraed,
font part du décès de
M. Pierre DECLERCQ,
conseiller territorial

conseiller territorial de Nouvelle-Calédonie.

Ses neveux et nièces, Et de toute la famille.

-- M. et Mme Jean-Jacques Mirisch et leurs enfants. Mme Jacqueline Veyssië, ont le chagrin de faire part du décès de leur tante Mile Rose HORNSTEIN, survenu à Eanbonne (Val-d'Oise), le 25 septembre.

survenu subitement à l'âge de cin-quante-quatre ans, le 30 septem-bre 1981, en son domicile (35, Rethei-strasse, D - 4000 Düsseldorf).

## ROBLOT S.A.

ORGANISATION D'OBSÈQUES

**ODEN** 

autrichien

# Véritable



## CARNET

Nme Jacqueline MONCHABLON-DICKSON, administrateur de la société STABT, membre de la SACEM,

Surve nu le 28 septembre 1981, à Paris-9\*, des suites d'une grave muladie, à l'âge de soixante-sept ans. L'inchieration aura lieu le undi 5 octobre 1981, à 10 h. 30 précises, au Columbarium du Pére-Lachaise, place Gambetta, Paris-20\*), où l'on se réunira. La cérémonie religieuse aura lieu en l'église d'Ecully (Rhône), le mardi 6 octobre 1981, à 10 h. 30 précises, suivie de l'inhumation des cendres dans le caveau de famille, à 11 h. 15.

Nous apprenons le décès de M. Roger MUCCHIELLI, survenu le 27 septembre 1981, Villefranche-sur-Met.

[Né le 2 avril 1919 à Ortéansville (Algèrie), Roger Mucchielli avait d'abord entrepris des études littéraires et philoso-phiques; docteur és lettres et agrégé de philosophie, il obtient ensuite son doctorat en médecine (1959) et s'oriente vers la médecine (1959) et s'oriente vers la

On nous prie de faire part du décès de
 Mme Marthe RICHARDOT,

née Mazetier,
survenu le 26 septembre 1981, à
Clumecy (Niévre).
Les obséques, sulvies de l'inhumation dans le caveau de famille, ont
été célébrées le 29 septembre, à
Clemecy.

eté célébrées le 29 septembre Ciemecy. De la part de : M. Joseph Richardot, son époux, M. et Mme Pierre Richardot,

6, rue Cassette, 75006 Paris.

Ses enfants,
M. Jean Richardot, son petit-fils,
Mme Jacques Delaugerre,

Listes

de Mariage

4, route de Paris, 69130 Ecully.

-- Mile Catherine Mondollot, M. et Mme Michel Rose, M. Jacques Barclay, Les amis et collaborateurs de la Société START, Les familles Bertrand-Pernette et Priola, ont la douleur de faire part du décès de

« Résidence du Parc 2, 17, avenue du Chanceller-Séguler, 78520 L'Etang-la-Ville.

#### Mariages

sont heureux d'annoncer leur ma-riage célébre dans l'intimité fami-liale, le samedi 26 septembre 1981, à la mairie de Vitry.

#### Décès

M. Marc Baroli et Mine, nés
Jacqueline Virand, ses parents,
Mine Paul Virand,
M. et Mine Michel Baroli.
M. et Mine Maurice Pauchais et

#### Gities BAROLL

M. Gérard Dautay,
M. Eric Dauthy,
Mile Christine Dauthy,
Mile Maurice Cargill,
La baronne H. Letourneur-Hugon,
M. et Mine A.W. Cargill et leura

enfants.

Mme Bage - Ceshron et ses enfants.

Et la famille,
ont la douleur de faire part du
décès de

Mme Gérard DAUTHY,

- Jacques et Thérèse Onraed Declercq.

Ses funérailles ont en lien à Nouméa le 24 septembre. Au nom de la famille et de ses nombreux amis.

On nous prie d'annoncer le décès de Mine veuve Jean ENKIRI,

née Suzanne Jamet,
survenu le 26 septembre 1981, à l'age de quatre-vingt-un ans, à Hennebont.
De la part de :
Ses enfants et petits-enfants,
Son frère et sa belle-sœur,
Ses neveux et nièces.

L'inhumation a eu lieu le 28 sep tembre au cimetlère de Saint Caradec, à Hennebont.

— Mme Michèle Kreiterling a la douleur de faire part du décè de son mari Willi KREITERLING.

522-27-22

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathle et d'affection regus, la famille de Denis HONEGGER,

architecte,
architecte,
architecte,
remercis toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil soit
par leur présence, leur message ou
leurs fleurs, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

 M. Christian Magnaschi,
M. et Mme Jean Babaud,
Leurs enfants et pedits-enfants,
Ainsi que leurs familles,
cofondément to u c b és des nom breuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Mme Christian MAGNASCHI, prient les personnes qui se sont associées à leur peine d'agréer l'expression de leurs remerciements

#### **Anniversaires**

- Il y a six ans disparatesant Victor LOYER.

#### A tous ceux qui l'ent connu une pensée affectueuse est demandée.

La traditionnelle cérémonie de Hazkura, dédiée aux victimes sans sépulture de la déportation, aura lieu le dimanche 4 octobre à 9 h. 30 précises, su mémorial du Martyr juif inconnu (17, rue Geoffroy-l'Asnier, Paris-4°). Les prières seront dites par M. Alain Goldmann, grand rabbin de Paris. Au cours de cette cérémonie, le professeur Vladimir Jankelevitch prononcera une allocution.

#### Soutenances de thèses

DOCTORATS D'ETAT - Université de Paris-IV, vendredi 2 octobre, à 14 heures, salle Louis-Liard, M. François Pupil: « Aux sources du romantisme français : la formation du style troubadour ».

— Université de Provence, lundi 5 octobre, à 14 heures, salle du conseil M. Benjamin Matalon : « La psychologie et l'explication des faits sociaux ».

#### **Bienfaisance**

— A l'occasion de la Journée nationale des aveugles et de leurs associations, une collecte sur la voie sublique a ur a lieu le dimanche 4 octobre.

Nos abounés, benéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde - sous pries de joindre à leur envoi do sexte una des dermeres handes pour justifier de cette qualité.

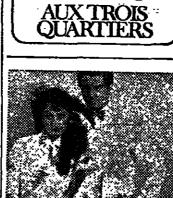

#### MADAME DESACHY Mariagas révais depuis 40 ans 4. place de l'Opéra, 75002 PARIS Tél.: 742.09.39

LA MAISON DREYFUS DÉBALLAGE DU MARCHÉ

-\_ .

---

ATLE LANG.

SAINT-PIERRE sera exceptionnellement termée le jeudi 8 octobre GRANDE MISE EN VENTE

MARDI 6 OCTOBRE



Au sommaire du numéro du 4 octobre

• Retraités : l'enfer c'est l'autre.

van Jaack

 Termites en folie. ● Yachar Kemal et l'épopée du peuple

— Signes : Paysans de Normandie.

— La vie en rose : Cadences en baisse à Goncelin.

 La brigade des stups face à la remontée de la drogue. — Les ringards du tennis. — La véritable histoire des Araucans et de leur roi.

— Espagne : « El Pais », mentor d'une jeune démocratie. — États-Unis : La sexualité des hommes. - Dossier: Indochine, nouveau champ clos des grandes

**Puissances**. Histoire: Une loi sociale imposée aux syndicals (1884). Une nouvelle de Somerset Maugham:

Le Consul

مكذا من الأصل

ECHEC 5

THE STATE OF THE S

**.** 

<u>. . . — 46) . i-</u> ·. ::=

**₹**\*\_\_\_

- 0 **-** € ج ث

#### KARPOV REMPORTE MÉTÉOROLOGIE LA PREMIÈRE PARTIE **DU CHAMPIONNAT** DU MONDE

Remorciement

DOLS HUNEGUED

###### (2 1): 9#####

M. Christian

Si Mino :

Cre enlant

Si Cre

Christian

Si Cre

Christian

Si Cre

Christian

Si Cre

Christian

Christia

Man Manual Control of the Control of

Control of the Contro

fine Christian MAGNACH

Wiston Living

the least of the second

**艾**曼(Mark Co.

ingeleger i de la grande de Cartieria grifologiese de l Caldres

A Table 1

and a feet of the contract of

#### ### ### - -

MADANE DESACHY

marka Opera 🗆 🖂

TH. 742 CG 33

MAISON

DREYFUS

BERALLAGE DE MERLE

Mile Andrews A. S. C. C.

le jeudi 8 wicht

THE HISE IN THE

man de de

For Fautre.

Compar du parte

FOR MINE & CONT.

Freezen II de la la la

the state of the state of

THE PERSON NAMED IN

Managara 1

Second C

The second section is

THARDI & OCTOBE

"**建模**等。PEERSE

Analystaties

Commémorations

Soutenances de their

Bienfeitere

MUCTUSAT ....

(De notre envoyé spécial.)

Merano. — La cérémonie d'ou-verture du championnat du monde d'échecs s'est déroulée le 1° octobre sans encombre à Merano, ville du Heut-Adige pour les Italiens et du Sud-Tyro! pour ceux qui, plus nombreux, préférent se référer aux origines autrichiennes de Meran.

Le soleil était dans sa forme estivale, mais, peu à peu, les nuages s'accumulent. Faut - il donc présager une rencontre tendue, hachée, une hataille à couteaux tirés entre Kortchnoi, prétendant pour la troisième fois, et Karpov, le champion du monde, qui, à trente ans, traîne toujours son air de jeune homme un peu tron air de jeune homme un peu trop

Deux conférences de presse distinctes ont donné le ton, mer-credi 30 septembre. Pour Karpov et les Soviétiques, la cause est entendue: Kortchnol se situe à entendue: Kortchnol se situe à une catégorie en dessous dans la hièrarchie échiquéenne et ne peut bien jouer que lorsqu'il est « enragé ». Pour Kortchnol — qui est effectivement en rage, — les Russes viennent, par une manœuvre de dernière heure, de publier les extraits de se correspondance privée avec sa femme, retenue contre son gré à Leningrad, alors que son fils est Leningrad, alors que son fils est en prison pour avoir refusé d'ac-compiir son service militaire. Le dissident se dit, à juste titre, désavantagé par l'attitude des Soviétiques, qui, en refusant de le rencontrer, l'empêchent de disputer les plus forts tournois. Il se juge en forme et compte

Le classement Elo, du nom de l'auteur de la méthode qui fixe objectivement la valeur de chaque joueur, donne à Karpov, avec 2 700 points, un très léger avantage sur Kortchnol, qui en convete 2 505 compte 2695.

Cinq points d'écart ne justifient guère la superbe de Karpov, qui recueille ici la faveur des pro-nostics. Il a pour lui les vingt ans qui le séparent de son adversaire et l'assistance des grands maîtres soviétiques. Kortchnol, de son coté, sait qu'il ne retrouvera pas une quatrième occasion d'humilier ceux avec lesquels il a rompu en 1976 sans esprit de retour.

Il faut gagner six parties pour l'emporter, les nulles ne comptant pas Le tirage au sort a été favo-rable à Kortchnol, qui, dans l'agréable salle des thermes de Merano, joue avec les blancs. Les deux hommes ne se sont pas serré la main, et jeudi, à 17 heures, avec une précision digne du drapeau PARIS EN VISITES une precision digne du drapeau suisse à côté duquel il joue, Kortchmol pousse son premier pion : ç4, on l'anrait parié. Scales les poules mouillées, disait Fischer, ne jouent pas et (le pion du roi). Kortchnol, qui n'a rien d'une poule mouillée, ne joue jamais et. Allez donc, après cela, vous y retrouver !

Seion l'article 8.32 du règlement minutieux adopté par la Fédération internationale des échecs, les photographes peuvent opérer pendant les dix premières minutes de la première partie. Ils ne s'en privent pas. Mais nous n'en sommes alors qu'an septième coup dans un classique « gambit de la dans ». la dame».

La surprise viendra de la pendule. Alors que Kortchnoi a la réputation d'être lent, il avale en dix minutes les treize premiers coups, auxquels Karpov, surpris par une interversion, consacrera une heure. Son adversaire avait-il préparé quelque machination dis-bolique? Il n'en était rien, et c'est le champion du monde qui améliorera lentement sa position et, en poussant son plon au vingtquatrième mouvement, ouvrirs une brêche mortelle.

Certes Kortchnol luttera jusqu'au bout, les deux champions, à court de temps — ce qui est insolite pour Karpov. — ayant joné leurs derniers coups en quelques secondes. Mais la position était désespérée pour Kortchnol et, au quarante-quatrième coup, il ghandonners. il abandonnera.

Quelle pire atteinte au moral peut-on imaginer que de perdre, avec les blancs, la première par-tie d'un championnat du monde? A Merano, on ne se hasarde plus à prévoir un tournoi inter-

#### JACQUES SAUYAGEOT.

Blancs : Kortchnof Noirs : Karpov Gambit de la dame (variante Tartakover)

| 1. 06          | e6 [   | 23. Fb1   | DP6        |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 2. Ce3         | 45     | 24. a3    | <b>d</b> 4 |
| 3.04           | Re7    | 25. Ce2   | dX 63      |
|                | C (2   | 26. 1入83  | <b>e</b> 4 |
| 4. C£3         | DE     | 27. Cdd4  |            |
| 5. Fg5         | 10     | 28. Cb4   |            |
| 6. Ph4         | 8-8    | es Dhl    | Rgō        |
| .7. <b>e</b> 3 | D6 .   | 29. Rhl   | DXg3       |
| & Tel          | F07    | 30. Cat3  |            |
| 9. <b>Fe2</b>  | Cbd7   | 31. TXd8  |            |
| 10. c×d5       | e×d5   | 32 Db4    | Fei        |
| 11. c-c        | లక :   | 33. FXe4  | CXe4       |
| 12. dxes       | bxc5   | 34. Td4   | Cf2+       |
| 18. De2        | Tes    | 35. R.C.  | C43        |
| 14. Tf61       | Dhs    | 35. Db7   | Tb8        |
| 15. Db1        | 7748   | 37. Dd7   | Fe7        |
|                | Des    | 38. Rhl   | TX102      |
| 16. <b>Tc2</b> | Des .  | 39. TXd3  |            |
| 17. Fg3        | CES    | 39. I.\u3 |            |
| 18. Ted2       | CX.FE3 | 10. D×d3  | T .        |
| 19. b×g3       | CIE    | 11, Def   | 19de       |
| 20. De2        | 86     | 42. Cg1   |            |
| 21, D24        |        | 43. Cht3  |            |
| 22. Fd3 .      | Rg7    | # Aband   | on.        |
|                |        |           |            |

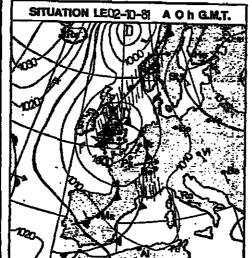



21 et 14; Le Caire, 32 et 31; îles Canaries, 28 et 21; Copenhague, 17 et 13; Dakar, 30 et 27; Genère, 18 et 11; Jérusalem, 29 et 16; Lisbonne, 23 et 15; Londres, 30 et 13; Madrid, 22 et 13; Moscou, 20 et 6; Nairobl, 27 et 11; New-York, 15 et 10; Palma-de-Majorque, 25 et 15; Rome, 24 et 16; Stock-holm, 16 et 10.

PROBABILITES POUR LA JOURNEE DU DIMANCHE 4 OCTOBRE

BU DIMANURE 4 OCTUBRE
En début de journée, les régions situées au nord de la Loire connaitront encore un temps à averses. Pius au sud, le ctel sera peu nuageux à l'exception des régions situées au sud de la Garonne, qui seront affectées par une zone de nuages très abondants. En cours de journée, esta some nuageuse s'étendre à la

irés abondants. En cours de journée, cette zone nuageuse s'étendra à la majeure partie du pays en donnant des pluies, et n'épargnera que les régions situées de la Bretagne à la frontière beige. Sur ces dernières, le temps, instable en début de journée, s'atténuera et le ciel ne se couvrira qu'en fin d'après-midi. Les températures maximales varieront peu. Les vents fablès sur le tiers nord-ouest du pays s'orienteront ailleurs au sud-ouest en devenant modésée.

(Document établi avec le support technique spécial de la météorologie nationale.)

JOURNAL OFFICIEL-

Sont parus au Journal officiel du vendredi 2 octobre 1981 :

Pris pour l'application de la loi du 25 septembre 1981 érigeant en commune l'ensemble urbain du

DES DECRETS

Vaudreuil;

PRÉVISIONS POUR LE 3 OCTOBRE A 0 HEURE (G.M.T.)



Evolution probable du temps en France entre le vendredi 2 octobre à 0 heure et le samedi 3 octobre å 24 heures :

à 24 heures :

La perturbation pluvio-orageuse qui a traversé la France s'éloignera vers l'Europe centrale et de l'air frais et instable venu du nord-ouest s'étendra sur tout notre pays, où il donnera um temps très instable.

Samedi 3 octobre, les vents de nord-ouest seront assez forts. Le ciei sara le plus souvent très nuageux sur toutes régions et les averses seront fréquentes. Des éclaireles se développeront localement l'après-midi ; elles deviendront belles sur le Languedoc et la Provance. En fin de journée, le cel se couvrira sur les Pyrénées et sur le littoral du golfe de Castogne. Les températures seront en bassa.

Le vendredi 2 octobre, à 8 heures, la pression atmosphérique réduite

au niveau de la mer étalt, à Paris, de 399,3 millibars, soit 749,8 millimetres de mercure.

Températures de premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la Journée du le octobre; le second, le minimum de la nuit du le au 2) : Ajaccio. 23 et 15 degrés; Biarritz, 23 et 14; Bordeaux, 20 et 13; Bourges, 20 et 11; Brest, 16 et 11; Caen. 17 et 12; Cherbourg, 16 et 12; Clemont-Ferrand, 21 et 11; Dijon. 20 et 13; Grenoble. 23 et 12; Lille. 20 et 12; Lyon. 22 et 12; Marseille. 24 et 15; Nancy, 21 et 12; Nantes, 19 et 11; Nire, 22 et 16; Paris-Le Bourget. 18 et 13; Pau. 17 et 13; Perpignan, 21 et 13; Rennes, 18 et 11; Strasbourg. 19 et 13; Fours. 19 et 14; Toulouse, 19 et 13; Fours. 19 et 14; Toulouse, 19 et 13; Fours relevées à l'étranger: Temperatures relevées à l'êtranger : Aiger. 25 et 20 degrée ; Amsterdam, 20 et 11: Athènes, 26 et 20 ; Berlin, 19 et 12 ; Bonn, 17 et 10 ; Bruxelles,

**DIMANCHE 4 OCTOBRE** « Le musée Guimet ». 10 h. 30, € Le musée Guimet s. 10 h 30, 6, place d'Iéna, Mime Bachelier.

« Le Sénat s. 10 h 30, 15, rue de Vaugirard, Mime Garnier-Abiberg.

« L'hôtel de Sully s. 15 h. 62, rue Baint-Antoine, Mime Guillier.

« Château de Maisons - Laffitte s. 14 h. 50 et 15 h. 45. entrée hail gauche côté parc. Mime Hulot.

« La tour Effel ». 11 h. pied du piller ouest, Mime Vermeersch.

« Montmarte », 15 h. 30, métro Blanche, Mime Pennec (Caisse nationale des monuments historiques).

- (Publicité) AVOCAT américain, spécialiste du droit de l'immigration, sera PARIS pour consultation

Appeler pour rendez - vous le lundi 5 octobre, 501-82-13

e Jardins du Palais-Royal s. 15 h. 15 6. rue de Valois, Mme Barbier. e Palais-Bourbon 5, 15 h., 8, place du Palais-Bourbon, Mme Camus. c Le Palais-Royal s. 15 h., devant cle Falais-Royals, 15 h., devant la grille, Mime Ragueneau.

« Hôtels de Rohan - Soubise ».

15 h., 60, rue des Francs-Bourgeois, Mime Thyss (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

« L'enclos tragique de Picpus ».

15 h., 35, rue de Picpus, Mime Ferrand.

s Hôtels de l'île Saint-Louis ». 15 h. \*Hôtels de l'ile Saint-Louis », 15 h.,
métro Saint-Paul. Mme Hauller.

« Le Palais du Luxembourg », 15 h.,
20, rue de Tournon, M. Boulo (Histoire et Archéologie).

« Musée Rodin », 10 h. 30, 77, rue
de Varenne. M. Jasiet.

« Le Père-Lachaise », 15 h., entrée
principale. M. Jasiet.

« L'Académie française », 14 h. 45,
23, quai Conti, M. de La Boche.

« Un siècle de fouilles françaises
en Egyple », 10 h. 30, palais de Tokyo
(Ministère de la culture).

« Gaierie dorée de la Banque de

Galerie dotée de la Banque de Prance >, 10 h. 30, 1, rue des Petita-Champs.

: Le vieux Montmertre », 15 h., 2. rue du Mont-Cenis (Paris et son histoire).



TIRAGE Nº 39 DU 30 SEPTEMBRE 1981

34 39 23 15 13 14

> 18 NUMERO COMPLEMENTAIRE

MOMBRE DE GRILLES RAPPORT PAR GRILLE GAGNANTES GAGNANTE (POUR 1 F) 6 BONS NUMEROS

820 373,70 F 14 5 BONS NUMEROS 16 726,00 F 1 030 5 BONS NUMEROS 226,90 F 75 921 4 BONS NUMEROS 13,00 F

BONS NUMEROS 1 912 103 CAGNOTTE POUR LE TIRAGE SUIVANT

5 742 616,40 F

PROCHAIN TIRAGE LE 7 OCTOBRE 1981 VALIDATION JUSQU'AU 6 OCTOBRE 1981 APRES-MIDI

#### – RÉTROMANIE -----

#### Des jeux très anciens

Les jeux de l'oie et les cornets à dés, les jeux de dames et les boîtes de dominos n'ont même plus leur place dans un coin du salon. La télévision les en a chassés. Ces lucarnes que l'on ne trouve même plus étranges dictent désormals la rècle du leu, des chiffres et des lettres aux bouffonneries sans frontières. Et dans les chambres d'enfants, les petits monstres froids des machines électroniques énervent l'esprit ludique en de fulgurantes combinaisons

Jeux de hasard, jeux d'adresse, jeux de patience ou jeux édu-catils, les passe-temps d'autrefois avaient un charme secret mie l'on retrouve avec ravissement quand les boîtes et les coffreis sortent des caves ou redescendent des greniers pour devenir « objets de collection ». En proposant pour thème

d'exposition « l'art et les ieux de société », le Village suisse que l'on avait un peu oubliée. Tous ces jeux qui donnent à rêver sont aussi d'innocents témolgnages historiques et cultureis, révélateurs de l'esprit d'une époque, reflets esthétiques d'un Style.

Ainsi le grand puzzle des départements français sous l'Empire, où, pièce à pièce, les méandres des bois découpés étendent leurs filets des bouches du Rhône aux bouches du Rhin. Avec ce curieux « jeu magnétique de l'histoire de France . le ter aimanté donne les bonnes réponses. Dans sa boîte en vernis Martin omée de cartes peintes à la main, le - loto floral - provient de la boutloue du - Singe vert - fort à la mode au dix-huitième siècie. Les boîtes de quadrille, le « loto dauphin » le « loto-troumadame -, nous disent encore la diversité des jeux du temps de Louis XVI et toute l'insouciance de la fin d'un règne. La Révolution provoquera bientôt des jeux plus sanglants, ce qui n'empêchera pas les émigrés de relancer un jeu dont l'ori-gine remonte à la Grèce antique,

vogue dans les années 30 sous

chantent les Parisiens. Et dans

une nouvelle version du Mariage

de Figaro, Beaumarchais Intro-

duit un jeu de scène où Bartholo déclare à la vue de l'émigrette :

«C'est un leu très noble qui

dispense de la fatigue de pen-

ser. - On pourrait en dire autant

du bilboquet, représenté par une

belle collection de buis tournés et une plèce en lvoire d'époque

Louis XIII. (Collection de M. Leh-

Parmi les objets historiques

figure la boîte à jetons de Marie-Amélie, épouse de Louis-

Philippe. (Collection de

Mme Luce Denis de Grand-

Avec la IIIº République, le

• jeu du chemin de fer» se

substitue aux jeux de l'oie, et

ce jeu des francs-maçons

évoque les grandes figures du

Très répandu en Afrique et jusqu'aux indes « le Mancala »

appelé aussi « l'Awelé » ou jeu

des douze cases, exige dex-térité de gestes et vivacité de réflexion, mais les collectionneurs l'apprécient surtout pour

sa beauté sculpturale une fois

Jeux de dominos en nacre

dans un écrin de galuchat, jeux

d'échecs ou de jaquet sur mar-

socié à la verticale.

mann.)

didien.

 Fixant à 100 francs le mon-tant de la contribution forfeitaire, instituée par l'article 84 de la loi de finances pour 1975, à la charge qui s'appellera bientôt « l'émigrette - ou « le Coblenz » el de l'employeur qui embauche à titre permanent un travailleur étranger en faisant appel à l'Ofqui connaîtra une nouvelle fice national d'immigration. le nom de « yoyo ». En 1792. Is DES ARRETES - Singe vert - fabrique vingt-cinq Relatif aux conditions d' à la tois la roue et la corde »,

ment des sociétés anonymes d'ha-bitations à loyer modéré; • Plaçant le comité du travail

féminin auprès du ministre des droits de la femme, avec, notam-ment, pour mission d'étudier les questions relatives à l'activité et à la formation professionnelle des

#### "LES DEUX PORTES" Tissus retirés de collections

6, 7 et 8 OCTOBRE de 10 h à 18 h 30

SOLDES de COUPONS de TISSUS D'AMRUBLEMENT

13. rue de la Cerisaie, 75004 PARIS **PROMOTIONS** SUR LE LINGE DE MAISON

30. boul. Henri-IV. 75004 PARIS



sur, l'achal d'un nouveau service de table choisi = COLLECTION BIBIRINARIDAUD -PORCELAINE DE LIMOGES *CRÉDIT GRATUIT* 

9 MOIS Mre valable jusqu'au 31.16.1531 après acceptation du dossier. 4 MAGASINS LIMOGES UNIC PARIS 10 12 RUE DE PARADIS 58, RUE DE PARADIS

CENTRE COMMERCIAL

queterio de flours, personnagos sculptés par les lvoiriens dieppois, delicat - baquanaudier en os (jeu de patience) où s'agacent les mains et l'esprit, roulettes, totons et toupies sont autant de petits chefs-d'œuvre, sans parler des jeux pris comme thème d'Inspiration de gravures anciennes, de tableaux et même d'assiettes en faïence décorées de cartes à louer.

Comparés aux poupées et à certains jouets de la Belle Epoque, que les collectionneurs se disputent à coups d'enchères insensées, les jeux de société du siècle dernier restent accessibles dans des limites encore raisonnables, de quelques centaines de france pour les petites pièces d'Ivoire à 1500 F pour les jeux de l'ole ou de chemin de fer. Il faut compter de 2 000 à 3 000 F pour les jeux historiques originaux ou les belies boîtes

Mais n'oublions pas les meubles dans ce village d'antiqualres (en dépit de quelques marchands de meubles récents). Les tables de trictrac - dont les plus anciennes sont d'époque Régence. - les tables à jeu Louis XV et Louis XVI, ou les guéridons Napoléon III aux somptueux décors sont évidemment à l'honneur. à des prix élevés, mais justiflés par la qualité, avec, ici, l'avantage d'une garantie d'authen-

ticité confirmée par un expert. Passée la fête au Village, on neuvième, des damiers, des plateaux d'échecs, de petits billards, des roulettes, à partir de 1500 F, à la Galerie 13, rue

Enfin, A la toupie savante, Jane Bouvard présente une exposition de deux cents toupies et yoyos anciens, résultat de quatre années de patientes recherches. Les prix s'échelon-nent de 50 F pour les petits iouets à la ficelle à 8000 F pour une magnifique touple ronflante du dix-huitième (7, rue Frédéric-Sauton, de 14 heures à 19 heures, jusqu'au 31 octobre).

L'achat d'un objet ancien n'est pas un jeu de hasard. Dans chaque catégorie, miser sur la plus belle pièce, c'est toujours l'assurance des plus fortes valorisations. Mais spéculer n'est pas prendre par l'amour du jeu.

#### GERSAINT.

\* Le Village suisse (78, avenue de Suffren; 54, avenue de La Motte-Piquet, 75015. tél. 306-68-90) : l'Art et les jeux de soriété, du 2 au 5 octobre, de 16 heures à 18 heures.

FOIRES ET SALONS
D'ANTIQUITES. — Chatou
(78): Foire à la brocante et
aux jambons, jusqu'au 5 octobre. Paris (porte de Pantin): Foire à la ferraille, à
la brocante et aux jambons:
jusqu'au 11 octobre. Florence
(Italie): Biennale des antiquaires, jusqu'au 11 octobre.
Aix-les-Bains (73): jusqu'au
5 octobre. Albi (81): jusqu'au
5 octobre. Albi (81): jusqu'au
5 octobre. Lille (59): 8-12 octobre.
Paris (hôtel George-V): Salon international de la carte
postale, 8-10 octobre. Nantes
(44): 8-12 octobre. Nantes
(44): 8-12 octobre. BordeauxPessac (33): 16-18 octobre.
Châteauroux (38): 10-18 octobre. Rouen (76): Salon des
antiquaires, 10-18 octobre.
Lyon (69): Trois cents antiquaires. Palais d'alimentation, 17-25 octobre. Paris
(piscine Delgny): Brocante, 15-25 octobre. Marseille
(13): Salon des antiquaires,
21-26 octobre. Chatters (28):
23-26 octobre. Alençon (61):
29 octobre - 1= novembre.
Château-Thierry (02):
18-3 FOIRES ET SALONS 29 octobre - 1 novemb Chateau-Thierry (02) 193): 4-14 novembre. Rosny-II (93): 4-14 novembre. Tou-louse (31): 5-15 novembre.

LES MOTS CROISES SONT EN PAGE 22



30 coloris 5 tailles Cashmere Alexandre Savin

2, rue d'Aguesseau (angle 60, Fg St-Honoré) Paris 8º Ouvert de 10 h à 19 h

71.00

21,00

48.00

48.00

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA PROP. COMM. CAPITAUX

## ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉE OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA

lemes/col. \* In wes/col. T.T.C. 40.00 47,04 14,10 36,45 12.00 31.00 31,00 31.00

#### OFFRES D'EMPLOIS

83,50 24,70 56,45

56.45

Le Groupe Egor rappelle aux lecteurs du Monde les postes qu'il leur a proposés

• JEUNE PHARMACIEN

• JEUNES INGÉNIEURS **DE PRODUCTION** 

- Cognac (16) - Mers-les-Bains (80)

LE 5 OCTOBRE, NOUS ALLONS DU 11 AU 13 I.— TOUT AUGMENTE!

- Saissons (02) • CHEF DU SERVICE QUALITE

publiscope

13 rue Royale 75008 PARIS.

Nouveau numéro de téléphone:

742.44.10

Agence Conseil en Publicité

Rel VM 17502A

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, nous vous remercions de nous adre un dossier de candidature.

> **GROUPE EGOR** 8, rue de Berri 75008 Paris

> > PARIS LYON MILANO NEW YORK CALGARY MONTREAL



Réf. VM 12156 C

Rél VM 4212Z

Rél VM 4197 U

Raf. VM 4212AA

GROUPE DE PRESSE

SPÉCIALISTE
MARCHÉ SUMODBILIER
Celui-ci sera chargé de faira
des enquistes et d'analyser à
travers la France le marché
immobilier neuf et ancien.
Cossaissances des modes de
financement, fiscalité et placements immobilier appréciée.
Apritudes à la rédaction nécessaires.

seires. Adresser curriculum vitae photo et prétentions, sous l' référence 712, à Alain FORT 6, rue d'Astorg, Paris (8°)

#### représentation offres

Société vente parlums et cosmitiques cherche représentent VR multicarte région parisienne, et périence représentation exigé Ecrire avec C.V. Havas 738 9, Boulevard Albert-1" ANTIBES



**ECOLE DE MECANIQUE** 

ayant 2 ans minimum d'expérience en mise en œuvre de MACHINES OUTILS A COMMANDE NUMERIQUE.

Au sein d'une équipe de recherche et de conseil sur les méthodes modernes de production, cet ingénieur sera chargé dans un premier temps d'étudier les possibilités actuelles des machines outils à commande numérique et leurs applications dans les productions mécaniques, avec une possibiité d'évolution vers les études d'implantation d'ateliers flexibles.

Connaissances de l'anglais et de l'allemand souhaitées.

Adresser C.V., photo et prétentions sous référence C.N. à CETIM - Service du Personnel, B.P. 67, 60304 SENLIS.



#### emplois internationaux

(et départements d'Outre Mer)

#### U.S. DOLLARS 25.000 PAR AN

et plus, si vous êtes la personne que nous recherchons. Nous sommes une jeune société experte team des finances. Nous cherchons jeunes gens ouverts, pour un travail de conseil en matière de finances permettant à ceux qui le veulent un salaire au-dessus de la movenne.

NOUS OFFRONS ET DEMANDONS - De pouvoir se déplacer pour une

- période d'apprentissage de 3 mois à Hambourg.
- Allemand et Anglais souhaités. - Une place fixe au Luxembourg. - Possibilité d'avancement rapide.

Envoyez-nous votre proposition s/nº 6192, le Monde Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS 9.

Technicien d'extraction

d'huie de paime
Le société Huraës (Douals,
Cameroun) recherche un techni-cien syant au moins 5 ans d'ex-périence dans l'extraction d'huis-de paime suivant le procédé de fractionatement are selected. rectionnement per solvant, pour e poste de Directaur-Adjoint, tventages salariaux et fisceux substantiels. Envoyer C.V. avec salaire actue à B.P. 3019 Douale, Cameroun

Pour ceux qui sont act en France, possibilité d avec M. Haz jusqu'au 7 octobre 1981, au Grand Hötel, Tél.: 280-33-60.

Nous prious instanment une a monucents d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoisent et de restituer aux



#### emplois régionaux

## **ATEMCO**

Français numéro 1 de la **Construction Mobile** 

#### chef des ventes

d'équipements à l'industrie du B.T.P.; connaissant bien la plupart des Grandes Entreprises B.T.P.; disponible à bref délai.

Le poste offert implique une installation familiale aux environs de Périgueux à proximité de notre Siège de Mussidan. Il comporte de fréquents déplacements en France et à l'Etranger avec un Bureau de

réception à Paris. Situation de premier plan pour candidat ambi-tieux apte à mener une action de vente incisive. Discrétion absolue garantie et réponse rapide assurée en écrivant au rétariat personnel du Président :

Melle VELA - 49, avenue F.D. Roosevelt 75008 PARIS

Centre Informatique Merseille Equipe CII HB DPS 7/45 (GCOS/TDS) IBM 3031 + 4341 (DOS/VSE/CICS) recherche : CHEF D'EXPLOITATION UTILL D'EAPLUI - A INM ingénieurs système - Chefs de salle - Gestionnaire de réseau -Chefs de projet - Aralystes -Expérience T.P. indepensable. Adresser C.V. détailé, photo at présentions avant le 7 octobre 1981 date de rigueur. Discrétion assurés. Ecr. s./mº 7.128 le Monde Pub., 5, rue des Italiens, 75009 Paris,

Ass. culturelle recrute ANIMA-TEUR. 4.500 F/5.000 F. Relec. pub. Expérience action cult. et mettries tech. audio-visuelles souhairées. Env. C.V. détaillé à A.F.C.C., 140, Grande-Rue, 25000 BESANÇON.

SOCIÉTÉ de BIENS D'ÉQUIPEMENT UN REPRÉSENTANT TECHNICO-

COMMERCIAL

esu ingénieur ou équivo (même débutant). Expérience soulisitée en méchanes tournançes

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
situés 100 km TOULOUSE
recherche
pour son développement
JEUNE COMPTABLE
dynamique
B.T.S. Comptabilité + D.E.C.S.
Notions informatique souhaitées.
Adresser C.V. détaillé,
photo et présentions. photo et prétentions. N° E. 8496 Haves 31002 TOULOUSE CEDEX.

AU CŒUR DE L'AUVERGNE SOCIÉTÉ

Un technicien S.A.V. B.T.S. électronique exigé, syan commissances souhaitées en au

Service du Personnel O.F.P. 151 bis, averue de la Libération 63000 CLERMONT-FÉRRAND

ANNONCES CLASSÉES TÉLÉPHONÉES

296-15-01

## L'immobilier

#### appartements ventes

16° arrdt

ETOLE

1= arrdt PRÈS AV. OPÉRA ns petit immeuble resta tare vend 2 p. décoré, cel confortable. 261-27-46.

3º arrdt SQUARE DU TEMPLE pièces, cuisine tout confo gractère. Refait neuf. Pout 3º étage sur rue A SAIS Téléphone 325-75-42.

DUPLEX plain solell, 5º étage asc., séjour + 3 chbres, 2 saniic., séjour + 3 chbres, 2 sans fres. Samedi de 14 h. è 17 h 22, RUE DEBELLEYME.

4º arrdt 39, bd Herri-IV, très beau 2 p. balc., ent. rén., p. de t., 2- ét asc., rav. en cours. 600.000 F Box Inclus. R.-V. 357-79-67

6° arrdt ODÉON

Situation exceptionnelle pour quelques appts du studio au 3 p et duplex dans imm. restauré décoration soignée, soieil. Téléphone : 261-27-46.

6º RUE BREA Nº 5 ADORABLE petite mais. s/jard. s6j. + chbre, cuis., beins. Prix 600.000 F. S pl. samedi 15-17.

7-9, RUE VISCONTI, studio d 7° arrdt

38 RUE VANEAU 11 h. - 17 h. 30, 550-48-83

10° arrdt

CANAL ST-MARTIN dans imm. retaure, rt cft, asc. chft, cont. RESTE A VENDRE S/CANAL, 4 APPTS de 3/4 p (87 m²) PRIX EXCEPTIONNE s/place, samedi, kndf, mercra 14 h à 18 h 30 ou 271-38-01.

12° arrdt PROCHE DU

BOIS DE VINCENNES
A 300 m, Mº Porte Cherento
6, rue des jerdiniers
A vendre très besux 4 pitoes
6 m² + balc. Pt. 905.000 F
Habitables immediatement
Visite sur rendez-vous les lundi
jeudi, vendredi, 14 h à 18 h.
Tél. 825-29-48,

MP LEDRU-ROLLIN

245.000 F. 307-70-27 BOULOGNE 13• arrdt

TOLBIAC récent, très bei immeuble, 5° étage, 4 pièces 89 m², box possible, Px 826,000 F. T. 585-15-21, PLACE D'ITALIE 4 plèces, 80 m², tout confort, perking Px 640.0000 F. T. 580-40-57,

15° arrdt

Mª CONVENTION, Bon

aur nue calme, asc., chauff. cti 3 PIECES, bains, w.-c., c., PRIX INTÉRESSANT 9, RUE JACQUES-MAWAS Samedi, dim., fundi, 14 à 17 h. BIR-HAKEIM S/RUE ET COUR, vrai 4 pièces, confort, ascen-seur, tapis escaller, impeccable, 88 m², 930,000 F 577-96-85.

34 - CRÉTEL près métro 30LI APPARTEMENT ensoleillé, 4/5 pièces, dam réaldence clime, verdure, dou-ble living, 39 m², 3 chambres, uisine, boins, w.-c. AVENUE DE SUFFREN ne, beins, w.-c., place cave. Prix 410.000 F. 3 P tt conft calme pari 1.100.000 F. 320-26-35 MARTINE IMMOBILIER

15º PRÈS SEINE, RUE DE LA CONVENTION, pierre de taile, CONVENTION, pleare de taille, ss asc., megnif, 4 p., ths, w.c., belcon. 750.000 F, 577-96-85. 15° 3 p. cft, 2° 6r., sec., fact 720.000 F. vendredi, lund 86-88, rue de Javel, 14/16 h.

13, RUE NÉLATON Standing, 7° étage, ascanseur 110 m², 5 pièces sur jardin Parfait état, Perking, Sam., kındi, 13/16 h. 633-29-17, Mº VAUGRARD mineuble récent, it ch, 8º ét. 2 Pièces, antrés, cuis., beins. PRIX INTÉRESSANT

ou terraise en duplex LIVHAISON BMMEDIATE Petite construction neuve Très bon standing S/place vendred/samed de 13 H. à 17 H. ou BEGI - 267-42-06.

100 m², près TOUR EIFFEL luxueux, vue penoramique sur Seine, saion, saile à manger, 2 chambres, 2 seles de bains, culsare équipée, balcon, garage, cursare deulpée, balcon, garage, tave. - 1.300.000 F. Tél.: 723.80.46.

CONVENTION

sel immeuble plerre de taille,
P ét., sons asc., potix 2 p., enrée, cuis. w.-c., 210.000 p.

Samedi 14-17 b., 6, r. Pourcade.

76, RUE DUTOT, amedi, dimanche, 14 h, à 17 h, TROUVILLE SÉVRES LECOURBE

Introuble ni, bon stand, park, STUDIO, ENTRÉE, CHSINE bains, 42 m², belcon, 2° étage, 18, RUE LECOURSE, samed, dimanche, kındi, 15 h. à 18 h. appartements M\* BOUCICAUT - JAVEL
30, RUE LACORDABLE
Son 15°. Ts Cose et Écoles
1 STUDIO 35 m² + jardin
1N 2 PCES 64 m² + jardin
3 PCES 78 m² ou 86 m² balcon
ou ternasse en dunlex
ou ternasse en dunlex

achats RECHERCHE Paris

ACIÈTE Comptent Paris bon quartier, STUDIO OU 2 P. urgent.M- Faure, 261-39-78 DOMECILE - tél. 900-84-25.

industriels

#### locations

l'un petit imm. de 16 appt l'us petit imm. de 16 appt lu studio su 5 p. aménageabl votre gout, calme, soleil jerdin. Tél. : 261-27-48.

Mº TROCADERO SERRE DE TAILLE, TT CFT GRAND STUDIO, ALCOVE 709-66-90. entrés, cuisine, bains, 45 m² PRIX INTÉRESSANT 45. RUE SCHEFFER, samedi, dimendae, lundi, 14 h. à 17 h.

94 VAL-DE-MARNE NOGENT près du bols, R.E.R., STUDIO, confort, rez-de-jardin, BODF + charges, Visites Sardin de 10 h à 12 h, rél. 873-53-45 (19 h.) 18• arrdt Montmartre, r.-de-ch., pl. soleil vue verdure, Spl., 2/3 p. tt ch Poss. prof., Pptaire 878-41-85

IDEAL PLACEMENT IDINE I ENGLIPILE I
STUDIO - cuis. équi, s. d'seu,
w.-c., cht. pari, état, moquetta
solei, focat, possib. 1,000 P. 120,000 F. Imm. ravalé, près
carrefour Omano-Cignancourt
Pptaire : Samedi, lundi 14 h. à
1841. 34, rus du Nord.

19• arrdt

**BUTTES CHAUMONT** PROPRIÉTAIRES
LOUEZ VOS APPTS SS 24 H
Sans frais, nous garantissons
vos loyars. 272-02-82. Soleil, bel appartement 68 m², impectable, 78, av. Secrétan 2° bāt., 5° étage. Samedi-lund 14 h. – 18 h. 7£L 202-67-79.

20° arrdt RUE VILLIERS-DE-L'ISLE-ADAM Pour Stés européennes cherch villas, pavillons pour CADRES Durée 2 à 6 ans. 283-57-02 su 3 plèces - Confort Føuillade - 566-00-75.

78-Yvelines HOUILLES

1,5 km gare, 5' autobus
Petit imm. 1960, appertement
3 p., 55 m². 1º étage, 2 ch.
3 p., 55 m². 1º étage, 2 ch.
cuisire avec batcon, moquerte,
cuisire amenagée, salle de bris,
w.-c., séchoir. Libre nov. 1981,
280.000 f. Av. box 300.000 f.
Téléphoner au 968-33-89.

91 - Essonne

Savigny-sur-Orge (91)
Particulier vend appartement
65 m² dans résidence, 5° gare
R.E.R., écoles, lycée, living

double, 2 chambres, confort, cave, parking. Téléphoner le matin ou repes au : 525-48-00. Hauts-de-Seine

ANTONY, 100 m perc Scenus 69 fc. vue. stand., perk., se 6" ét., vue, stand., perk., séj., 2 chbres, cuis., bains, belcon, 80 m². 490.000 F. 663-21-20.

LA PRINCIPAUTÉ

Rue de l'Abreuvoir dans un petit immeuble plerre de taille de 3 étages, à vendre TRES BEAUX APPARTEMENTS de 3, 4 et 6 pièces SUR LUXUEUSES PRESTATIONS Livraison début 1982. CAPRI, tél. 825-29-48, visites sur place et sur rendez-vous, kundi, jeudi vendredi de 14 h. å 19 h. CHATENAY-MALABRY résident. Appt. 5 P. (105 m²), 2° sens asc. tt conft, impac., esp. est-ouest, cave, box. Px. 800.000 F.

ité CHATENAY Immob Tél. 680-65-08 Val-de-Marne

94 - CRÉTEIL

Téléphoner après 19 h 30 au 500-34-57. 95- Val-d'Oise

ENGHIEN im. résidence 3 ét. apprt 5 P. tt eft BOX 550.000 F. S.I. 989-92-37. MONTMORENCY Standing, pische + ternis, appertement 5 pièces, tout confort, box. 580.000 F. S.I. 989-92-37,

> Province **CANNES** VUE UNIQUE, BORD DE MER, SUD Spiendides appartentem Tél.: (93) 47-00-55.

Skustion except., appt 2 pces, Grande terrasse, direct s/plege, 430.000 F. T. (31) 88-06-76,

z 8 4 pieces, bon quertier, pale opt chez notaire, T, 873-23-55.

JEAN FEUILLADE, 54, av. de la Motte-Picquet-15-, 588-00-75, racherche Paris 15- et 7- pour bons dients appris tres surf. et immeubles, Palement comptant.

locaux

#### non meublées offres

Région parisienne SANS COMMISSION

dens très beau dontaine à partir de p. . . . 3.200 + 950 ch. p. . . . 4.030 + 1.100 ch. VISITE SUR PLACE

Province

A touer château Louis XIII carn pagne (47), 25 km de Bergerac, état, tout confort, finition à faire, 4.500 F. par mois.

locations non meublées demandes

Paris

Région parisienne)

locations meublées offres

Région parisienne RUSIL-MALMAISON
Près gere R.E.R., résidentiel,
pert, loue PAVILLON meublé,
living. 3 chambres, tout
confort, garage sous-sol, gr.
jerdin. 4:800 F mersuels. Tél.
heures repas au 751-30-14.

bureaux

Locations

SIEGES SOCIAUX et DOMICILIATIONS CONSTITUTION STES C P A 355.17.50 ASPAC 293.60.50

8" ÉT. CHAMPS-ÉLYSÉES Domiciation RM RC S.A.R.L.
A partir de 150 F.
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS
Tél.: Télex toutes démarches
C 2 E - 562-42-12.

**BOURG-LA-REINE** BUREAUX NEUFS CONFORT Téléphoner à partir 130 m². 400 F l'an le m² T.V.A. in-cluse. Tél. au : 660-49-94.

locaux commerciaux

Local à usage commercial à concéder dens le gere de VAMES-TORCY (40 m²). Penseignem. : S. N. C. F. - Ser vice du Domaine - Concessions commerciales de les bătiments -Voyageurs, 5, rue de Florence 75008 Paris, Tél. : 285-83-54

tonds

de commerce PARIS XI<sup>a</sup>, vend cause retraite, magaisin de chaussures, hommes - fernmes - enfants, avec logement 2 piloses, culeire. Affaire saine. Prix 140.000 F. Ecr. s/n<sup>a</sup> 6.190 /s Monde Publ. 5, r. des Italiens, 75009 Paris.

Cédoris pas-de-porte et clientèle étalage et ancement magasin, 300 m², 15 m de vitrine in cantre de l'oulouse 31000 Prix 200.000 F

S'adr. ETALAGE MODERNE 44, nie Bacheller, à TOULOUSE Téléphone : (61) 62-36-38. CENTRE ÉVIAN (74) pas-de-porte + stock de meu-ples, poss. tous comm., 120 m² env., s/2 niv. 650.000 F. Ecr. M. CHAMPLIAU, 2, rue de Trappes 78630 CHATEAUFORT.

pavillons

HOUILLES A vendre, pavilion neuf sur 320 m². Sous-sol surface totale, 4 chbres, asjour, 2 sallet de b., w.-c. gerage 3 voitures chauffage au gaz. 720.000 f

THIAIS. Belle demeurs 1900, rénovée, asjour 30 m², cuisine, saile à manger, terrasse couverte. 5 chembres, lingerie, 2 bns. 2 w.-c., jerdin 350 m² /k 950.000 f. Tál, 663-21-20.

forêts 18°. RUE DAVID-D'ANGERS
Imm, coiel s/3 niveaux 740 m²
burx + entr. 17.000 f/mois
Sans pas de porte, 634-13-18.

CHATET, 37150 FRANCUEL

SUD LUBERON LOURMARIN Malson village 7 pces, 180 m², contort, jardin. Prix: 500.000 F. 258-78-70.

**VOISINS LE BX** Villa Kausman 7 pièces, 1877, 195 m², chemi-nés, cuisine équipée. 1.000.000 F. Tél, 043-35-55.

maisons de campagne

PERIGORD BERGERAC avec JARDIN Maison ancienne à aménager, en ville. Prix 195.000 f. Documentation sur demande PROPINTER S.A. SP 33 24103 BERGERAC Tél. (53) 57-63-75.

BELLEGARDE LOIRET DELLEUARIJE LURIE I
110 km Sud Paris, orde forêt ser terrain 3 ha. plan d'eau brec course, sire vue exceptionnelle, très belle fermette en fer à che-val habitable, séjour natique, colombage, pourses apparames, cheminde + 4 pièces, besu gre-nier aménageable en retour, spiendides, dépendences, parfeit funt, urance, au électricité funt. urance, au électricité

spiendides, dépendences, parfai étet, grange, eau électricité branchés, à salsir. Prix total 385.000 F, traite avec 38.000 F comptent, long crédit.
TURPIN RELAIS MEL
MONTARGIS
Téléphone: 16 (38) 85-48-53
et après 19 houres
16 (38) 96-22-29.

A vendre meison village Dordo-gre. 60 km Périgueux et Bor-deaux. Eau, électricité, surfans au soit 162 m². R.-de-ch., cui-sine, salle à manger, entrée, 2 aéjours. 1° ét.. 4 chbres + gre-nier eménag. 2° ét.. grenier 95 m² aménag. Sous-soi, caves + ger. Dépendances 150 m², 3 bêtiments. terrain 1 ha. Px 260.000 F. T. 287-37-10.

A louer meublée joile maison de campagne, de 5 pièces, avec tout confort, et grand jardin. 10 KM DE SOISSONS Téléph. : 250-71-88 h. repas

8 km de Coutommiers, cause départ vends maison brisrde, 4 chambres, salle de jeux, selle d'eau, grande cuisine, séjour 50 m², poutres apparentes, cheminée, terrein 4.000 m², pults, source, arbres fruitiers. Prix 650.000 F. Tét. 830-24-14, week-end 403-45-56.

propriétés VESIMET CHOIX de belles PROPRIÉTÉS Met immobilier, 952-22-27. 77 - BOIS-LE-ROI

Superbe poté anglo-normande sur 2.700 m² terr. dont 270 m² construit. 2 séjours, 6 chem-bres, 2 salles de bains. Prix de mandé 1.800.000 F. Sur place, samedi, dimanche, 14 à 18 h « Les Merlettes », sur le quai Olivier-Métra ou tél. au 283-54-78.

PÉRIGORD PROPRIÉTÉ DE 24 HA prairies, bosquets, melson de maître en pierre,

dépendences, 980.000 F. doc. sur demande PROPINTER S.A., B.P. 33, 24103 Bergerad. Téléphone : (53) 57-53-75. A vendre à Saint-Christoly-de-Médoc, dans village su bord de la Gironde, très jolie maison, de 120 m² et sol. Vue sur les vi-gnes, chauffege central et sani-taire état neuf, 3.000 m² de ter-rain plants d'arbres fruiters. Téléphone: 551-94-45. Mont-Saint-Pierra, près Châreau-Thierry, maison caractère (270 m²), jardîn 1.800 m², vua imprenable sur vallée Marne, 810.000 F. Visite sam., dim., Collnon T. (23) 70-28-43.

manoirs

PÉRIGORD
MANOIR XVIP S. entièrement restauré, 300 m² hab., maison de gardien, dépendences, pische, parc 3 hs. Affaire euceptionnelle. Tél. (53) 90-68-37.

domaines Achère grand domaine à voca-tion forastière et chance, préfé-rence départements 45, 41, 18, 89, 58. Ecr. HAVAS Paris, n° 200.666, 136, av. Chartes-de-Gaulle, 92522 Neuilly-sur-Seine.

AIX-EN-PROVENCE AMA-CITTIO Y ERIUE

Au pied de la montagne
SARNTE-VICTORRE

Belle ppré agricole 40 he env.,
2 fermes à restaurer, vignes,
bois, labours, siet très provençei.

Beeu panorame.

Prix important mels justifié.
Pour renseignement et visite :
LOGEPRIM. 36, bd Carmot
AIX-EN-PROVENCE.

terrains EN PROVENCE FAYENCE LA CHESNAYE

AIX-EN-PROVENCE. Téléphone : (42) 62-43-71.

TERR. A BAT. boleés 2.959 m² à 8.863 m², sup. moyen 6.000 m² - 140.000 F à 168.000 F H.T. Créd. poss. doc. gretute s/dem. Tél. (38) 95-00-24/(94) 78-21-59. CHATOU très réelbeen terrein boisé 800 m² en pertie clos AGENCE DE LA TERRASSE. LE VÉSINET, 976-05-90.

Vd à CHATENOY (45). 130 km de Paris, terrein suri. 3,000 m² constructible, asu, diectricité. Px 100.000 F. Tél. 077-80-55.

PROJET DI 1 1 day 1978 فأومد بدين 

la espoir frag

ু, প্ৰক্ৰিক বি হুত্ৰী

-.: -





\_\_\_\_\_



F 1.

... UNE PEUGE 5 A CHEZ







MEPRODE CTION INTERDITE

47.04 14.10 36.45

26 45

49.00 12.00

31.00 31.00

31.00

LOUR MANAGED

000 150 - 30 15-75

VOISINS LE BX

1.000 000 F

maisons

de campagne

PERIGORD

BERGERAC JARDIN

BELLEGARDE LORET

THE ANY SURFACE COMPANY OF THE PROPERTY OF THE

新 (事) で タンカ (事) (14)

See See 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1

The second secon

**物職既** \$5.887%

The second secon

en allen

į,

MAN EN EN

u desur

The se freeze

Out promps branches : : 200.000 F. ts.

Marie Lat. 200.

#### Une augmentation de 33 % des crédits

M. Roger Quilliot, ministre de l'urbanisme et du logement, a présenté à la presse, jeudi 1<sup>er</sup> octobre, les grandes lignes du projet de budget de son ministère et de la politique qu'il entend mener en 1982.

Il s'agit essentiellement de créer des emplois, de développer la solidarité, grâce à une aug-mentation de près de 33 % des dépenses ordinaires et des autorisations de programme, qui atteignent ensemble environ 42,5 milliards de

Le projet de budget pour 1982. en matière de constructions neuves, prévoit, par rapport au budget initial de 1981, une augmentation de 35 % des autorisations de programme, qui passent de 16 859 à 22 580 millions de francs, tandis que les crédits de palement augmentent de 45 %, passant de 9 072 à 13 086 millions de francs. Il n'est, bien sir, plus question en 1982 de « Fonds d'action conjoncturelle (FAC), dont les crédits pour 1981, permettant le lancement de 50 000 logements sociaux, ont été débiologies en valeur, cela se traquise en 1982 par une apparente

#### Un espoir fragile

(Suite de la première page.)

Certes, le bâtiment est un secteur

Certes, le bâtiment est un secteur lourd, dont le délai de réponse est lent et où la relance ne peut être que progressive: il était sans doute vain d'espérer atteindre très vite le rythme annuel de quatre cent cinquante mille mises en chantier prônées naguere par les socialistes.

Ces considérations expliquent sans doute que le ministre de l'urbanisme et du logement estime déjà, grâce au collectif budgetaire du mois d'août, avoir relenti la dégradation de l'emploi dans le bâtiment, et qu'il espère en 1962 une reprise de l'embauche grâce à la réhabilitation des logements anciens.

grace à la renabilitation des lo-gements anciens.

Pourtant, il ne peut s'agir là que d'un espoir, espoir fragile dans une branche où l'on est encore loin d'avoir maltrisé le travail en dentelles de l'améliora-tion du perc ancien de logements, où l'embauche à la tâche reste

saide de l'Etat, après plusieurs années de définition des enve-loppes en «valeur». Cela se tra-duira en 1982 par une apparente stagnation du nombre des mises qués.

Les crédits dégagés par le col-lectif budgétaire d'août (1000 en chantier, puisque le montant

> fort répandue, au moins sur le grands chantiers, et où l'on fait volontiers appel aux entreprises de traviai intérimaire. Enfin, et c'est une autre des limites de l'effort de redressement en projet, il faudrait que l'effort de l'Etat, en la mahière, soit assi-

de l'état, en la manère, soit assi-dùment poursuivi, d'année en année, pour atteindre sa pleine efficacité. On ne peut mettre en doute, a priori, la volonte politique sans cesse réaffirmée de refaire du logement une priorité nationale. Cependant, candidats au logement comme chefs d'entreprises du bâtiment jugeront sur pièces de la perma-nence de cette volonté. Les faits seuls leur diront, tout au long de l'année 1982, de mises en chantier en préparation de bud-get suivant, si la situation du logement s'est stabilisée avant de se redresser ou si elle n'a cesse de se dégrader que pour stagner.

francs, et de près de 42 % des crédits de paiement

Au total, l'Etat envisage la mise en chantier effective de 400 000 à 410 000 logements en 1982, un accroissement de 30 % de l'aide à la pierre permettant le lancement de 170 000 logements en accession à la propriété et de 75 000 loge-ments locatifs aidés. L'amélioration du parc existant devrait toucher de 180 000 à 200 000

> des « prèts » moyens pris en compte a été revalorisé de 42 %.
> Les prévisions budgétaires permettront, en effet, le lancement de 75 000 prêts locatifs aidés (P.L.A.), tandis que le précédent budget en prévoyait 77 000 et n'a permis d'en lancer que 61 000. De même, 170 000 prêts à l'accession à la propriété (P.A.P.) sont prévus, contre 140 000 annoncés et 134 000 réellement mis en œuvre en 1981. en 1981.

Côté amélioration de l'habitat existant, l'enveloppe budgétaire passe de 1,06 à 1,8 milliard de F (+ 71 %), ce qui devrait permettre la réhabilitation de 180 000 à 200 000 logements. A elles seules, à 200 000 logements. A elles seules, les PALUILOS (primes à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale) voient leurs crédits augmenter de 137 7, grâce à la fois à une réévaluation des coûts pris en compte et à l'augmentation du nombre des opérations prévues. Enfin. 51870 propriétaires occupants obtiendront des aides.

Quant aux aides à la personne, leurs crédits passent de 2,4 à 3,2 milliards de francs pour l'APL (aide personnalisée au logement) et de 3,4 à 5,6 milliards logement) et de 3,4 à 5,6 milliards de francs pour l'allocation logement dite « sociale », seule à être financée sur crédits budgétaires. Les familles bénéficiaires de l'A.P.L. étalent au nombre de 308 000 en mars 1981, dont 65 000 en logements locatifs. 178 000 en logements financés par les prêts conventionnés (sans aide à la pierre).

M Quillot estime que ce pro-jet de budget permettra une sta-bilisation des effectifs employés dans la construction neuve (le bâtiment a perdu 200 000 emplois en sept ans) et la création de 10 900 à 30 000 emplois grâce à la JOSÉE DOYERE. réhabilitation.

#### • Un effort pour l'enseignement de l'architecture

Le ministre a d'autre part confirmé la création d'un impôt foncier annuel, à l'étude, en liaifoncier annuel, à l'étude, en liaison avec le ministère du budget
(ce qui suppose une « toilette de
la fiscalité des sois ») et dans le
cadre de la réforme des finances
locales liée à la loi sur la décentralisation. L'annonce de ce projet, ajouté à d'autres projets fiscaux, evait récemment provoqué
une certaine émotion et conduit
à un rappel à l'ordre de la part
du président de la République.
M. Quilliot a toutefois rappelé
que ce nouvel impôt figurait au
programme du gouvernement et
que sa création avait été confirmée par le premier ministre dans
sa déclaration de politique génèrale le 8 juillet. Mais la mise au
point du projet « démandera du point du projet « demandera du temps », a précisé M. Quilliot.

velle orientation du Fonds d'aménagement urbain (FAU).

Alors qu'ils avaient nettement tendance à diminuer ces dernières années, les crédits consacrés à l'urbanisme et à la protection des sites augmenteront en 1982 : 702 millions de francs (au lieu de 639 en 1981) sont inscrits en auto-risettons de programme coit més risations de programme, soit près de 10 % d'augmentation en francs courants.

courants.

L'effort budgétaire portera, a précisé M. Quilliot, sur l'action foncière (+ 17%). Les programmes d'action foncière bénéficieront de 40 millions de francs. Il a insisté également sur la méthode d'élaboration des documents d'urbanisme, a utile et nécessaire pour instaurer les meilleurs rapports entre le public et l'administration afin d'asseoir, sur une base claire, la politique de décentralisation ». Enfin, les agences d'urbanisme voient leurs crédits augbanisme voient leurs crédits aug-menter de 21 %.

Les moyens alloués à l'urba-

En présentant à la presse le budget du ministère de l'urbanisme et du logement, M. Roger Quillot a tracé les grandes lignes d'une politique qui sera précisée à l'occasion de deux communications en conseil des ministres : l'une sur l'architecture le 23 octobre, vaisembleblement, le seconde sur la politique qui urbaine le 23 décembre.

Le ministre a d'autre part confirmé la création d'un impôt de président sont et de l'entre part confirmé la création d'un impôt de président sont et qui définirait un véritable statut des enseignants, est à l'étude. Le budget ne comporte donc, selon M. Quillot, que des « mestire que de 9 % par rapport aux sommes réellement dépensées, d'autre part confirmé la création d'un impôt de création en sera en réalité que de 9 % par rapport aux sommes réellement dépensées, d'autre part chief que de 1 % politique qui sera précisée que de 9 % par rapport aux sommes réellement dépensées, d'autre part chief que de 1 % politique qui sera précisée que de 9 % par rapport aux sommes réellement des enseignants, est à l'étude. Le budget ne comporte donc, selon « assez anarchique, en plein champ d'expérience ».

Le ministre a d'autre part confirmé la création d'un impôt de francs inscrits au budget tui des enseignants, est à l'étude. Le budget ne comporte donc, selon « assez anarchique, en plein champ d'expérience ».

Le ministre a d'autre part confirmé la création conjoncturelle ont été débloquées en cours d'année.

M. Quilliot a précisée pour 1982 représentent une hausse du des enseignants, est à l'étude. Le budget ne comporte donc, selon « assez anarchique, en plein champ d'expérience ».

Pédegegie et information « assez anarchique et qui définirait un véritable statut des enseignants, est à l'étude. Le budget ne comporte donc, selon « assez anarchique et qui definirait un véritable et qui de enseignants, est à l'étude. Le budget ne comporte donc, selon « assez anarchique et qui de enseignants, est à l'étude.

Le budget ne comporte donc, selon « d'année d'année et qui définirait un véritable et qui

. M. Quilliot a précisé que les interventions du FAU seraient désormais plus sélectives, et vise-raient en priorité la lutte contre la ségrégation sociale et l'amélio-ration de l'habitat dans les quar-ters dégradés, aussi bien au centre qu'à la périphérie des villes.

#### «Un bon outil»

a Quand nous sommes arrivés, a noté M. Quilliot, les crédits avaient été presque entièrement consommés, en cinq mois. C et te consommation massive, cette dou-limie ministérielle, sont jort expli-cables... » Il reste, pour 1981, une invisione de millione de france. cubles... » Il reste, pour 1981, une vingtaine de millions de francs pour satisfaire des demandes de collectivités locales s'élevant à 164 millions de francs, a précisé le ministre. Le FAU est un bon outil, interministèriel, mais il faut éviter la dispersion et terrir compte des problèmes de société, notamment dans les quartiers périphériques dégradés, qui, pariois, le sont autant moralement que matériellement.

Architecture : toujours une priorité à l'enseignement.

Avec 277 millions de francs, le hudget de l'architecture augmente de 18 % par rapport à 1981. L'enseignement continue comme les années précédentes à recevoir la plus grosse part avec 213 millions de francs. De nouveaux postes sont créés : 22 postes d'enseignents (mui s'ajoutent au 103 sont crees : 22 posses d'enseignants (qui s'ajoutent au 103-déjà inclus dans le collectif bud-gétaire), 20 postes pour régula-riser la situation de l'unité péda-gogique de Marseille, financée jusqu'ici par la commune, et 18 postes administratifs.

Une réforme de l'enseignement de l'architecture, qui devrait lui donner des moyens « sans contin-

Pédagogie et information.

Les maigres crédits destinés aux conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement d'urbanisme et d'environnement augmentés « afin de permettre leur survie » et passent de 15 à 17 millions de francs, soit environ 170 000 F par département, le conseil général étant supposé fournir, s'il le souhaite, l'essentiel des fonds nécessaires aux actions de pédagogie et d'information. Ces organismes seront, par ailleurs, déchargés de la mission de contrôle des permis de construire, qui devait être obligatoire à compter du 1<sup>er</sup> janvier prochain (le Monde daté 20-21 septembre). 21 septembre).

Refusant de porter un juge-ment sur une « institution encore dans l'enfance », M. Quilliot a toutefois indiqué qu'il souhaitait e améliorer la qualité architec-turale tout en allégeant les contraintes ». Il envisage notam-ment de relever le seuil des sur-faces construites au-delà duquel faces construites au-delà duquel l'intervention d'un architecte est obligatoire. Cela détendrait la situation des maîtres d'œuvre en bâtiment qui demandent à être agréés en architecture. Il a, en effet, trouvé un « lourd héritage » laissé par son prédécesseur qui avait « distribué les bons points », et lui avait laissé le reste des dossiers de refus d'agrément.

MICHÈLE CHAMPENOIS.

RÉSIBENCES - CLUBS 3° AGE Spécialiste Côte d'Azur Cabinet INDEXA 52, av. Jean-Médecin - 06000 NICE Tél.: (93) 80,98,31 (F.N.A.LM.)

#### capitaux propositions

commerciales VOTRE BUREAU FIDUCIAIRE EN SUISSE. conseil placement, gestion fortune per notaire administ. société existeire et domicile. Treyer Treuhand AG, Auberg 13 CH. 4051 BASEL.

CAPITALISTES

Thissuriseur d'or
Le cabinet financier W. DECO,
gère le métal CR,
convertit sans frais toutes
devises en OR,
leute rentablité, présentement
18 %, payables en OR.
Geranties premier ordre.

Pour conditions écrire : boul du Régent, 24 a. boite 21 à 1000 BRUXELLES.

Cède pour raison d'éga S.A. DE MÉCANIQUE entre Genève et Lausanne, 200 m autoroute et gare C.F.F machines, stock, personnel app cafel page conduite d'occines acción de processo de la company de la company de la construcción de l

## et lecons

COURS D'ANGLAIS H., américaio, expéri

divers Emplois et cardières de la Fonction publique FRANCE-CARRIÈRES

information

propositions diverses

Emplois outre-mer, étranger MIGRATIONS chez les marchands de journi à Paris et en Danfloue.

travail à domicile

ECRIVAIN

EXP. JOURNALISME EDIT.

Angl., all., rech. trav. de traduct., rewriting et correc. typographique. Téléph.: 262-42-84.

#### formation professionnelle

**PARLEZ ANGLAIS** LOGOS

INTERNATIONAL nouvelle adresse : Ed Haussmann, PARIS TÉL: 268-04-02.

#### **DEMANDES** D'EMPLOIS

USA PROF: math. ANG... ES., FR., ALL. + compt. ch. emploi étr. WAUTERS, 10, rue Willems, 1040 - Bruxelles - 230-01-72.

J.F. 28 ans. trilingue anglas, japonais (maîtrise japonais). Bonnes notions espagnol. Expérience rédaction, traduction, interprétariet, cherche poste service de presse ou relations publiques. Étudierait routes propositions France ou Étranger. Étr. s/nº 6.181 le Monde Pub.. 5 nue des trallans. 75000 Pub.. 5, rue des Italiens, 75009 Paris. Diplômé de l'ESSEC, depuis
20 ans cadre commercial dans
société française aux U.S.A.,
immédiatement disponible pour
assumer poste similaire pour
société installée ou désirant
s'installer aux U.S.A.
2.P. BELPERON, 346 NEPAS
ROAD, Fairfield, CONNECTICUT
06430. Tél.: 203-255-0514.

## **Particuliers**

(offres) URGENT A VENDRE SYNTETHISER GUITARE

KORG X 911 S + stand et 3 pédales, scheté
4.000 F, mars 81, vendu 1.500 F
this peu servi, sinsi qu'une paire di
chaussures sport haute en cai
blanc PONV, servi 1 h, talle 3
Téléphoner matin: 257-45-72.

Ameublement

CANAPÉS: DES PRIX

A S'ASSEOIR DESSUS
CAP, importateur de catapés
haut de gamme propose ses prix
directs aux particuliers
LE BLOODY MARY 3 piaces en
cuir vachette plaine fleur
Nombreux motètes en cuir,
tissu, fixes, convectibles,
déndussables, réversibles,
intérieurs plume...
Allez voir son show-room CAP

37, rue de Citeaux - 75012 Paris Tél. 307.24.01

Antiquités

Particulier achète anciens fivres aussi Fismanda, Edire à De Bis françois, Wasihofstrast 42, 2100 DEURNE, Belgique ou tél. 031/21-81-89.

Artisans

ENTREPRISE, sér, référ., effectue rapidement travaux peinture, menuisere, décorat., coordinat. tous copt d'Etat. Devis grat. Tél. 368-47-84 et 893-30-02. TRANSF. APPARTEMENTS. piomberie, chauffage, carrelage, petits maconnerie, étancherie de tarrasse, devis gratuit, exécution rapide. Tél.: 770-54-59 et 770-86-32.

Astrologie

Bibliophilie Cat. livres anciens sur demande LA CHINE, 4, place des Gras. Clermont-Ferrand 63000.

SALON MASCULIN Vends beaux inves anciens. Liste sur demande. Tél. 16 (7) 872-11-25 (heures repas). DAVID, Tél. 387-11-39.

Cours

94/41-45-47.

Vds voiller Start 7-78, 7,20 m
met. H.B., sécu. 5- cst., t.b.
frat. Tél. Marché du bateau
après-midi 94/41-45-47.

Vds ttes garmnes de pêchepromenade, neuf et occas. Pri
d'automne. Demander lisse
Marché du bateau.

Tél. 94/89-10-13. Vds vollier Frat-30, 1979, least, stat. 2- cst. t.b. équipé 6. Marché du bateau après mid 94/41-45-47.

Vds Ffry Kiris-27, 1978, diesei Perkins, secu. arm. b. état. Tél. Marché du bateau 94/89-10-13. Vds Fifty Kirlé 21, diesel Couach, foc à rouleau, secu. Lb. état. Tél. Marche du bateau après-midi 94/41-45-47.

Camping-car Vends forban MK2. Benetasu 1978, 4° cat. 14 CV D. 3 cou-chettes, w.-c., 3 volles + enrou-leur, eau, a/pris, etc., possio reprise, teasing, poss. remorque, tál. (3) 959-99-25, après 20 h.

Bijoux

Bateaux

Vds voller Surprise, 1977, mot. H.B. 5° cat., been paimerès. Tél. Marché du bateau 94/89-10-13.

Vds Fifty Gases MS-33 état neuf, diesel Perkins, sécu. 2° cst., 8 couch., timonerie. Tél. Merché de batesu sprès-mid 94/41-45-47.

Vds Rolex H. et F., or, bracelet président et montre F. Chopart, or. Px à déb. Tél. 579-84-24

MÊME LE SAMEDI COMMODORE

> ACHÈTE COMPTANT OR, ARGENT 325-55-11.

BLJOUX SUR MESURE BUDOUX SUM MESSONE Awe: VOTRÉ or ou le nôtre, bijoux neufs et d'occasion, transformations, réparations, diaments, pierres précisues. PRIX FABRICANT L'ATELIER, 210, bd Raspail, 75014 PARIS, Tél. 320-88-03.

BUOUX ANCIENS BAGUES ROMANTIQUES sa choisiseant chez GILET, 19, r. d'Arcole, 4º, 354-00-83. ACHAT BIJOUX OR-ARGENT, Métro Cité ou Hôtal-de-Ville. Esthétique

Donne leçons de flûte traversière Téléphone : 734-17-96 Cours maths at state 15 five the classes par enseignant sup. Tél. 628-24-65 après 20 h.

l agenda du Monde

Théitre du Randagh Rue das Vignes, 75016 Pari Tél. 288-64-44, métro Muette A partir du 8 octobre 81.

L'Amerique à 80 km de Pari

**COURS PARTICULIERS** 

ESTAFETTE RENALR T 1969 40.000 km aménagée c camping-car ». Tél. après 19 h au 952-12-01 cu 698-03-60. Prix 8.500 F.

Vend Mobil Home type Hyme Mobile. Mercades 6 Pl. 1980 Ezat neuf. Tél. Marché du batasa 94–89-10-13. Décoration

Tél.: 271-41-96. Détectives

Ancienneté - Loyauté ENQUETES - FILATURES 121, r. St-Lazare, Paris 8' Consultations gratuites Répondeurs

téléphoniques Sté en liquidation vd répondes enregistreurs, tél. jarusis serv agréé PTT 1.550 F, sv. interrog, à dist. 2.190 F. Tél. 557-21-11. SOCIETE wand REPONDEURS ENREGISTREURS TELEPHON. Interrogation a distance. Px EXCEPT. - 365-07-27,

Enseignement

de musique

PIANOS LABROSSE , rue Vivienne, PARIS (2\*) 0-06-39, PIANOS NEUFS OCCASIONS, CLAYECINS

APPRENDRE L'AMÉRICAIN L'AMERICAN CENTER 61, bd Raspail, PARIS 7501 633-67-28

« Transformer le « si » de gination en réalité spectato

Cours de conversation dans la journée et le soir. Pour evancés, conversat, à partir de cassettes vidéo sur l'activité diffusées par ABC TV News (matériel fourni par operter for Media Art). COURS EDEN THÉATRE Direction d'acteurs Jean-Michel Noiret lyciens à partir de 15 ans. Inscripcions immédiates, Début 5 octobre. Cours privés, pri-paration au TOEFL. Cours pour enfants : début 30 septembre. Instruments

ADVANCED ENGLISH ondez fonctionnels vos étud d'angleis avec 5 jours de « Total Immersion » pour plus d'informations tel DANS LE VENT, 404-78-61

Marques sélectionnées RÉPARATIONS. ACCORDS. CRÉDIT A LONG TERME SANS APPORT PERSONNEL ar éléves Ecole Nat. Sup. de Aines, Paris. Tél. : 326-28-01 Vente de planos d'occasion Georges RUSSEL, droit 1945 CROISE LAMES ACAJOU, gar. 5 a. ATELER DU PIANO. 387-51-62.

Vends BECHSTEIN demi queue 2,05 m, taqué nok, 1830, refait neuf. Tél. bur. 799-51-13 et 954-29-38 (après 20 h.). Granda promotion de 20 % sur tous nos pianos neufs et occasion - 54, rue Letort, 75018 Paris, tél. 259-28-94.

Mode Comment forn-is pour proposes des chaussures de lune EN CUR A 198 F? Allez voir per vous-names, our hommes et femmes. C#ECHE, 35, r. du Chitasu-d'eau, Paris-10\*. SADECO 243, rue Salm-Martin (39.

Moquettes MOQUETTE

> PURE LAINE **50 %** DE SA VALEUR Tél.: 842-42-62.

INCROYABLE DE MOQUETTE En stock à liquider pure laine et synthétiq

Matériaux

Part. vands 5.300 tuilas pays d'occasion visibles Loiret. Tél. de 20 h. à 22 h. (6) 903-07-33 du lundi au vandredi.

Peinture

terait partager steller avec ar-date plus expér. Tél. 745-73-55. Soins de beauté

**LABORATOIRES CAPILLAIRES** 

techerchent jeures femmes, jeunes files, tous types de cheveux naturels ou colorés pour entretien régulier et gratuit de la cheveture. Appeier : 759-87-52. 10 à 12 h. at 15 h. à 16 h. 30. BAINS, MASSAGES **ELLE OU LUI** 

MALICIA Some esthétiques et relaxation de 12 h. à 19 h. T&L 246-35-82

Tapis

TAPIS **D'ORIENT** 101, av. La Bourdonnais

SAMEDI 3 OCTOBRE DIMANCHE 4 OCTOBRE

a 10 à 20 h. Tel. : 550-40-21.

20 %
Sur 10us les tapis
GHOUM, NAIN, ISPAHAN,
CAUCASE, PAKISTAN, CHINOIS,
Certificat d'origine.

Vacances **Tourisme** 

Loisirs

CARAMBES: Lourz directement à leurs propriétaires des voillers de grd cft. Moins cher et besu-coup plus attractif que l'hôtel : CARBECHARTER, 75, place D'-Félig-Lobligeois, 75017 Paris, 74, 527-03-38, 469-28-33. LES ORRES, Hautes-Alpas, 1.550-2.770 m, 17 remontesa mecaniques, ski de pista, de fond, grand cholx locations studios, apportements. Renz, LOGEVAC, 05200 LES ORRES, t&L (92) 44-01-80.

PER **网络** igergadest i meri Normalis (riiinga si kanta • \* ...<u>1</u> A remattre à Genève, moyenne entreprise, jouets en gros. Ecrime sous chiffre D 18 118362, Publicities, CH 1211 Genève 3. - c-**▲ 19**0 (4.4.) capital.
Ecrire à BANCE PUB. Nº 905,
13, rue Marivaux, 75002 Paris. automobiles ventes \*\* ( de 8 à 11 C.V. aei 😘 14.0

Vends breek Rensult 18 TS 1979, 38,000 km, prix argus. Tél. : 15 (38) 80-62-80. Part. vd. CX GTI 2400 1980, 30.000 km, gris mital., état im-pec., pt arges. Tél.: haures bur. 638-96-26. Soir : 644-05-25. PART. VEND LNA comm. blanche 1980. Excel. état prem. main. 32.000 km. Argus 15.800 F. à déb. Criel. poss. (IVA récup.). — LNA comm. blanche 1979. 33.000 km. argus à déb. (IVA récup.). — R 16 TM autom. gis métal. excel. état. prem. main. 1876. 110.000 km. Argus à déb. TAL 989-11-47.

A vendre BMW, modèle 316, gris mérallisé, amés 1980, première main, 18.000 km, radio-cassette stéréo. Tel. 255-33-80, après 19 la

and a transfer 



#### automobiles UNE PEUGEOT HORS TAXES S'ACHETE **CHEZ PEUGEOT!**

Migrants, Societés exportatrices. SODEXA Filiale d'automobiles Peugeot, vous garantit des véhicules adaplés aux conditions d'utilisation les plus rudes.

Diplomates, Touristes, Coopérants,



PEUGEOT



J. F., niv. études supér., expér., secrét., frappe tous manuscrits, travaux très soignés (IBM). Tél. : 358-31-50.

#### **BUDGET**

## **NATIONALISATIONS**

#### M. Lajoinie (P.C.) estime que « les recettes sont injustes dans leur répartition >

nationale rendant compte, jeudi 1º octobre, de la réunion commune pistes, a critiqué certaines disposi-tions du projet de budget, mais indiqué que son groupe jugeait ce texte dans l'ensemble positif. M. Lajoinie a annoncé que les élus communistes déposeraient des amendements en commission puis en séance publique et qu'ils les défendraient avec « beaucoup de vigueur». Le député de l'Allier a tout d'abord

jugé « justifiées » les dispositions relatives à la création d'emplois et à l'accroissement des crédits des

En revanche, M. Lajoinie a critique certaines recettes prévues dans la loi de finances. Son groupe pro-posera l'exonération de l'impôt pour fes salariés payés au SMIC, estimant que, selon les calculs du P.C., ces salariés risquent de voir leur impôt augmenter de 50 %. La perte de recettes qui en résultera devrait être compensée par l'instauration d'une tranche d'imposition à 65 % pour les gros revenus. Selon M. Lajoinie, « les recettes sont injustes dans leur repartition. Frappant le pouvoir d'achat des petits contribuables,

Le président du groupe commuaiste critique également les modalités de l'impôt sur la fortune, qui constitue « une affaire très préoc-cupante ». En effet, si, selon lui, « la au départ, on ne voit plus où il en est maintenant =. Les modifications apportées au projet initial rappellent pour M. Lajolnie ce qui s'est passé sous le précédent septennat, avec la taxation des plus-values. Le groupe communiste proposera donc des amendements pour en revenir aux dispositions initiales. Le président du groupe communiste doute, notamment, que les investissements qui seralent déduits de la « fortune » soient créateurs d'emplois. Enfin, M. Lajoinie a jugé «inac-

ceptables - certaines majorations d'impôts Indirects, notamment le prix de l'essence, car « cela frappe la majorité des travailleurs qui utilisent leur volture ». Le groupe communiste proposera un impôt sur volume.

M. André Lajoinie, président du les filiales étrangères des compagnies pátrolières opérant en France. Evoquent, d'autre part, les tracta tions qui se sont déroulées entre le gouvernement et le seul groupe par lementaire socialiste à propos du texte concernant les immigrés, M. La-jointe a jugé ces pratiques « peu dabies et assez antice

● LE R.P.R.: les salariés sont les victimes. — « La pression fis-cale n'augmentera pas en 1932 » : cette affirmation du président de la République, dans sa conférence de presse du 24 septembre, est dé-mentie par le projet de budget de 1982 », déclare M. Pons.

de 1982 s, déclare M. Pons.

« Les impôts augmenteront, en ejfet, d'au moins 3 % à 4 % par rupport à 1981. Les salariés seront les victimes privilégiées du tour de vis fiscal annoncé: hausses généralisées des impôts pénalisant les cadres, les familles, les automobilistes, augmentation massive des droits sur les alcools, le tabac et diverses « recettes de poche », prise en compte insuffisante de l'inflation sur les tranches du barème. Ce b u d g et (...) sera bien un budget de relance mais de relance de la hausse des prin, du déficit extérieur, de la baisse du niveau de vie des Français sans relance des investissements et de l'emploi », a affirmé le secrétaire général du R.P.R.

secrétaire général du R.P.R.

© ERRATUM. — Les cinq pages que le Monde daté du 2 octobre a consacré au projet de budget pour 1982 contenaient un certain nombre de coquilles. C'est ainsi qu'en première édition (page 32) il était écrit, dans le commentaire d'Alain Vernholes : « Le gouvernement Barre avait transformé en deux ans le déficit global des administrations, qu't atteignait 3.5 milliards en 1978, en un excédent en 1980. » Il fallait lire 39,5 milliards de francs. Dans la même page 32 (dernière édition), il était indiqué, à propos de la réduction des déductions applicables aux revenus fonciers : « Les taux seraient ramenés de 90 % à 15 % pour les propriétés urbaines. » Il fallait lire de 20 % à 15 % pour les propriétés urbaines. » Il fallait lire de 20 % à 15 % pour les propriétés urbaines. » Il fallait lire de 20 % à 15 % pour les propriétés urbaines publiques atteindra 27,5 % en volume par rapport à 1981, et 13 % en valeur. C'est, évidemment, le contraire, qu'il fallait lire : 27,5 % en valeur et 13 % en volume.

M. PIERRE MAUROY: une « table ronde » Les députés U.D.F.: un projet « maximaliste préparera le projet de loi sur l'organisation de la sidérurgie.

l'Assemblée nationale, d'examiner le projet de nationalisation de la projet de hationalization de la sidérurgie a entendu le premier mi-nistre, mercredi 38 septembre. M. Mantoy a indiqué que le gouver-nement s'engage à réunir une a table ronde » d'ici à la fin de l'année afin de préparer une loi d'organisation da la sidérurgie qui pourrait être examinée en janvier ou au prin-temps.

temps.
A propos des droits des travall-

#### « LE PRÉ-RAPPORT DE LA COM-MISSION DU BILAN PERMET DE JUGER LA POLITIQUE DE M. GISCARD D'ESTAING », estime M. Delanoë.

essime M. Delanoë.

M. Bertrand Delanoé, porteparole du P.S., a commenté, jeudi 1ª octobre, la publication du prérapport de la commissiom du bilan que préside M. Bloch-Laine.

M. Delanoè a rappelé que cette commission « ra pas pour mission de trancher entre des options politiques ». Il a ajouté : « Le P.S. trouve dans les informations données pur cette commission l'explication du choix du 10 mai et des difficultés économiques actuelles (...). Les faits montrent que la situation actuelle n'est pas le fait du hasarri, mais qu'elle est bien le résultat de choix politiques effectués par le président de la République et le gouvernement précédents (...). L'ampleur des retards accumulés montre qu'il jaudra du temps et de l'endurance pour inverser de manière significative les tendances inscrites dans la politique suivie jusqu'au 10 mai. »

Après avoir évoqué le voyage du

cative les tendances inscrites dans la politique suivie jusqu'au 10 mai, »

Après avoir évoqué le voyage du chef de l'Etat en Arabie Saoudite — « un événement d'une rare importance pour les socialistes car il marque la réorientation de notre politique au Proche-Orient», a-t-il dit, M. Delancé s'est déclaré « préoccupé » par les prises de positions récentes des leaders de l'opposition. « Il est grave que des hommes aussi sages qu'Olivier Guichard puissent dire que « la subversion est à la tête » de l'Etat », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Cela mérite une explication : M. Guichard veut-il dire que les moyens classiques de la démocratie ne sont plus de mise pour reconquérir le pouvoir? »

leurs, le premier ministre a ajouté

qu'en fonction des travanx de cette qu'en fonction des travanx de cette d'appliquer à la sidérurgie soit un régime définitif à l'occasion de la loi d'organisation prévue pour le début 1982, soit un régime transidébut 1932, soit un régime transi-toire en attendant la loi concernant l'ensemble du secteur public. M. Mauroy estime que la nationa-lisation en elle-même devrait pro-voquer un changement dans l'atmo-sphère de ces entreprises, en particulier pour l'amélioration de l'information et de l'expression des travailleurs.

Pour sa part. M. Jean Le Garree.

travailleurs.

Pour sa part. M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat chargé du dossier d'extension du secteur public. a ajouté que la « table ronde » devra se consacrer, au-delà du cas d'Usinor et de Sacilot, à la stratégie industrielle de l'ensemble de la sidérurgie. Elle comprendrait, en dehors des représentants de l'Etat et des direc-tions d'entreprises des représentants des syndicats et des élus. Parmi ces élus pourraient figurer des parle-mentaires,

#### A la commission des finances

#### M. FABIUS : pas de prise de participation de l'État dans le capital de Peugeot-Citroën.

Le ministre du budget a été Le ministre du budget a été entendu, jeudi 1ª octobre, par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Interrogé par M. Raymond Douyère (P.S., Sarthe) sur une éventuelle prise de participation de l'Etat dans le capital de Peugeot-Citroën. M. Laurent Fabius à indiqué que cela n'est pas prévu.

M. Fabius a déclaré, d'autre

M. Fabius a déclaré, d'autre part, qu'il n'est pas question de supprimer la taxe sur l'or ni de modifier le régime des plus-values concernant la vente de ce métai. Le gouvernement, a-t-il ajouté, ne prévoit pas la suppression des bons anonymes, mais souhaite encourager le développement des bons non anonymes.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a approuvé, jeudi le octobre une proposition de résolution présentée par le groupe R.P.R. tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'avenir de la machine-outil en France.

## flou et ruineux >

Le groupe U.D.F. de l'Assemblée nationale estime que, maigré l'infériorité numérique de l'opposition, « la bataille des nationastion, « la bataule des nationa-lisations vaut d'être menée».

M. Jean-Claude Gaudin (Bou-ches-du-Rhône), président de ce groupe, a déclaré jeud l'e octobre que le gouvernement n'avait pu fournir aucune justification à un projet qu'il juge « maximaliste, flou et ruineux ».

« En présentant un programme de nationalisations massif, en metiant lourdement l'accent sur leur caructère paraît-îl trrécersible symbolisé par la nationalisation totale du secteur bancaire, le gouvernement lance une pouvelle querre de religion entre caire, le gouvernement unce une nouvelle guerre de religion entre le secteur public et le secteur prité dont la France aurait pu faire l'économie », affirment les députés U.D.F. Ils doutent que les nationalisations représentent les nationalisations représentent une arme efficace de lutte contre le chômage et affirment qu'il s'agit d'une mesure plus coûteuse que ne le prétend le gouvernement. Ils s'interrogent sur les critères qui ont permis d'établir la liste des groupes industriels nationalisables et sur les contentieux que le moniet risoue de motieux que le projet risque de pro-voquer avec nos partenaires étrangers.

Les députés U.D.F. proposeront lors du débat en séance plénière — ainsi qu'ils l'ont déjà fait au sein de la commission spéciale chargée de ce dossier à l'Assemblée nationale — des prises de participations, par l'Etat, de 34 % à 51 %, temporaires et dans des cas limités. Ils refusent toute nationalisation bancaire, souhaitent que les travailleurs des ennationalisation bancaire, souhai-tent que les travailleurs des en-treprises nationalisées disposent d'une clause de conscience com-parable à celle que peuvent uti-liser les journalistes et émettent le vœu que la répartition entre les organes de presse de la publi-cité émanant des entreprises pu-bliques soit équitable.

a Si l'on beut transformer les industries en administrations, cela industries en administrations, cela signifie que l'on va tomber dans la médiocrité générale. Cela signifie aussi le retour à un niveau de vie du type de celui des pays de l'Est, a déclaré M. Pierre Méhaignerie (Ille-et-Vilaine). Nous sommes engagés sur la voie de l'engourdissement de l'économie française, sur la vois du déclin.

Pour leur part, les dirigeants du C.D.S. ont publié, jeudi 1º oc-tobre, les conclusions de leurs travaux préparatoires au débat

parlementaire. Les conclusions sont rassemblées dans un «rap-port sur le projet de loi de natio-nalisation». Quant au R.P.R., il publiera un «livre blanc» sur la nationalisation du crédit.

uset-Loire correspond

de fusion avec Fran

31.7

R THE STATE

TO WELL

M. W.

---

্তিক ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ

#### Crifiques du P.C. ef propositions du P.S.

ef propositions du P.S.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale sur les nationalisations poursuit l'étude des amendements. Rien que sur les cinq premiers articles du projet, l'opposition a déposé deux cent cinquante demandes d'amendements. La commission, où le P.S. est majoritaire, les a rejetés, mais à ce rythme, elle devra siéger nuit et jour pour tenir les délais et pour faire en sorte que le texte puisse être présenté à l'Assemblée le 8 octobre. Jeudi, M. Gosnat (P.C.) avait critiqué le mode de calcul retenu pour l'indemnisation, préférant la première formule hasée sur les seuls cours boursiers, mais il n'a pas cependant maintenu son amendement. Il semble que le P.S. ait l'intention de proposer des aménagements aux articles concernant la cémocratie dans le nouveau corieux multie a sit a sit de bien mé. ments aux articles concernant la a démocratie dans le nouveau secteur public » afin de bien pré-ciser que les structures des entre-prises (conseil d'administration, conseil d'atelier, etc.) ne sont que transitoires et seront définitive-ment arrêtées dans le cadre de la loi sur la démocratisation du sec-teur public, qui sera prête vers la mi-1982.

A Francfort, M. Sammet, prési-dent du directoire de Hoechst, qui

dent du directoire de Hoechst, qui détient, rappelons-le, 57,7% de Roussel-Uclaf, a précisé, au cours d'une conférence de presse, qu'il attendait de connaître les intentions du gouvernement français », Hoechst-souhaitant de toute fa-çon maintenir sa participation.

● Le président de la COB (Commission des opérations de Bourse), M. Bernard Tricot, a demandé la constitution d'une commission chargée d'évaluer les indemnisations des sociétés nationalisables. Entendu par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, M. Tricot a déploré l'absence de réévaluation des actifs et de prise en compte des comptes consolidés, tout en approuvant le choix du gouvernement sur le plan des principes juridiques et de la méthode d'évaluation de ces actifs dans le calcul de l'indemnisation.

# 2X20W

 $2 \times 20 W$  max - 4 sorties de haut-parleurs,

#### EGALISEUR.

Graphique à 5 curseurs – 12 dB 0 + 12 dB à 5 fréquences chamières. Réponse en fréquence 60 Hz à 15.000 Hz.

#### **PLATINE CASSETTE**,

Bande métal ou chrome -Tête Sendust Éjection automatique en fin de bande et à l'anêt

#### TUNER.

PO-GO-MF stéréo - affichage digital de fréquences. Recherche automatique avant et arrière - 12 présélections à mémoire.

THOMSON - AUTORADIO. 67, quai Paul Doumer. Courbevoie. Tél. 788.33.33.

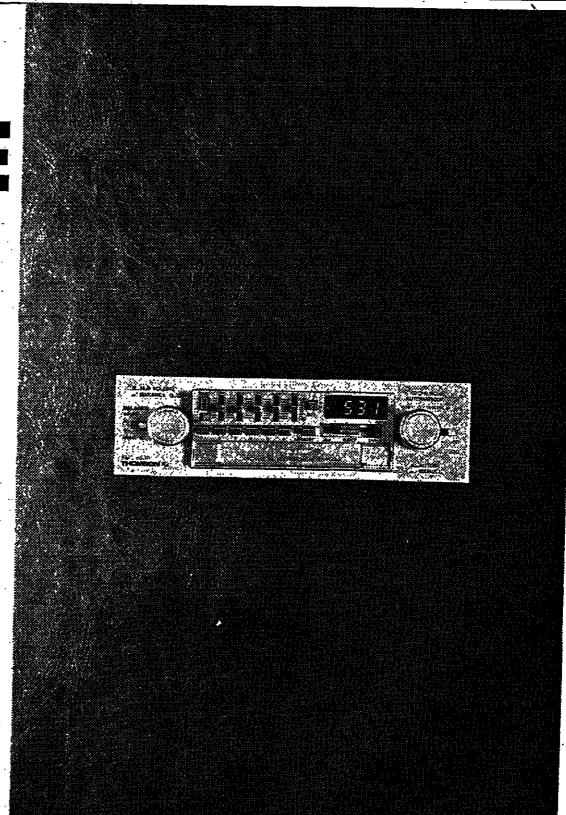



#### **AFFAIRES**

#### Creusot-Loire confirme son projet de fusion avec Framatome

Le direction de Creusot-Loire a confirmé, mercredi 30 septem-bre, qu'elle avait demandé offi-ciellement la fusion de la société avec sa filiale Framatome, numéro un de l'industrie nucléaire en

projet · maximaliste

aren .... part years and

and sor we

Marie Dept.

E TO H

THE PARTY

MATTER.

Mar District

WELLES TO DATE <del>apa</del>r gae al

Biner .....

ARCHIVE ACTOR

dent se zasa Maria Limes-TEN 2015

देखान देखे हरणात्र ११. **स्टिश**िक्स स्थित १९

Same a

\*\*\*\* 277

Engle TV: Termina

BECKE PLANT

Maria Company of the co The residence is a Simulation in the second

THE RESERVE OF

Part Comment

Le « plan d'assainissement » élabore par Creusot-Loire depuis plusieurs mois est au point, pré-cise la société. Il « comporte plusieurs poleis dont, effective-ment, la fusion de Creusot-Loire

#### UN ACCORD ENTRE LAFARGE-COPPÉE ET GENERAL PORTLAND PERMETTRA LA CONSTITUTION DU PREMIER GROUPE CIMENTIER NORD-AMÉRICA'IN

Après plus de trois mois de difficiles négociations, le groupe cimentier français Lafarge-Coppée et le groupe américain General Portland se sont mis d'accord. Le premier lance une offre publique d'achat (O.P.A.) sur toutes les actions en circulation de la firme américaine Cet. tion de la firme américaine. Cet accord sera mis en œuvre par le hiais d'une filiale du groupe français : Ciments Canada La-farge, au prix de 47 dollars l'action. Une première offre de rachat, au prix de 45 dollars — repoussée par le conseil d'admi-nistration de la General Port-land, — avait été faite pour Lafarge-Coppée (le Monde du 3 insilet)

Selon le communiqué que vient de diffuser Lafarge-Coppée. « PO.P.A. sera suivie dès que possible par une jusion ». Ainsi se constituera un groupe cimentier qui sera le premier du continent nord-américain, avec une production en nord-américain, avec une production en p production annuelle de 13 millions de tonnes, devant le groupe Lone Star, qui produit 8 millions de

Le financement de l'O.P.A. Le financement de l'O.F.A. —
de l'ordre de 330 millions de
dollars (environ 1,9 milliard de
francs) — sera pour partie assuré
par Lafarge Canada; pour ce
faire, il a notamment augmente
son capital en numéraire. De son
côté, le groupe français participe
à l'opération à hauteur de la part
cu'il détient dans le capital de qu'il détient dans le capital de Lafarge Canada. Il a fait à cette fin des emprunts en devises.

et de sa filiale Framatome, dont elle détient 66 % (et le CEA. 30 %), qui repose sur une logique industrielle et n'implique aucune aide financière de l'Etat ». Ce plan, établi en concertation avec le C.E.A., a été présenté aux pou-

voirs publics. Le ministère de l'industrie a effectivement confirmé avoir été informé de ce projet de fusion, tout en précisant que les pour voirs publics n'étalent pas à l'ori-gine de cette initiative. Le minis-

gine de cette initiative. Le minis-tre de l'industrie a procède à l'examen de ce projet ». Creusot-Loire connaît de gra-ves difficultés financières. Elle reconnaît dans son communique qu'a elle a été durement touchée par la crise économique et la crise sidérurgique qui sévissent depuis 1976 ». Le contrôle de la « fillère nucléaire » a toujours été une des

nucléaire » a toujours été une des préoccupations du P.S. Or dans le programme de nationalisations du président de la République, il n'en a plus été question. Toute-lois, on ne cachait pas, ces der-niers temps au gouvernement, que

l'Etat ne saurait se désintéresser de ce secteur sensible. Un contrôle de l'Etat sur l'en-semble Empain-Schneider-Creu-sot-Loire peut intervenir de deux façons. « Par le haut », à travers la participation de 35 % que Pari-bas détient dans un bolding qui contrôle, de fait, le groupe Em-pain-Schneider. Or celui-ci depain-Schneider. Or celui-ci de-tient 50 % du capital de Creu-sot-Loire, 3 % étant dans les meins d'une société du groupe et 47 % dans le public. Certes les 35 % d'Empain-Schneider de-vraient théoriquement être rétro-cèdes au secteur privé. Mais c'est précisément la rétrocession de cette participation qui pose pro-blème... A moins que l'Etat ne s'assure auparavant le contrôle de Creusot-Loire « par le bas », ce qu'il peut faire à travers le C.E.A. qui est riche, et Frama-tome qui a de l'argent. Creusot-Loire est exsangue, et il faudra bien trouver des fonds

faudre bien trouver des fonds quelque part. Compte tenu des montants financiers en cause, on ne voit personne dans l'industrie privée capable de servir de tuteur à Creusot-Loire et au groupe Empain-Schneider. Une fusion Creusot-Loire-Framatome ferait ainsi entrer le C.E.A. dans le capital du nouvel ensemble. Outre une certaine logique industrielle, cette formule aurait le merite de régler le problème politique posé par les 35 % que Paribas détient dans

#### **AGRICULTURE**

#### Le Crédit agricole pourrait créer trente mille emplois directs et indirects en 1982

Le Crédit agricole ne sera pas assujetti en 1982 à l'impôt sur les bénéfices au taux normal de 50 %, comme le prévoyait l'avant-projet de budget de M. Fabius. Cette mesure a été retirée in extremis », mercredi 30 septembre, au couseil des ministres, alors que, la veille, les dirigeants élus de la - banque verte essayaient encore de convaincre Mme Cresson de l'inutilité de cetite disposition.

Rassurés par l'arbitrage rendu chez le premier ministre, les responsables de la F.N.C.A. (Fédération nationale du crédit agricole, organe politique qui fédère les caisses régionales) vont proposer un plan portant sur la création, en 1982, de trente mille emplois, soit directement (deux mille environ), soit indirectement.

En 1978, présidents et directeurs de caisse n'avaient guère appré-cié la tentative de MM. Barre cie la tentative de MM. Barre et Monory de soumettre à l'impôt sur les bénéfices le Crédit agricole, sans négociation préalable. Devant la fronde, le gouvernement de l'époque avait fait machine arrière, et la « banque verte » avait obtenu en contrepartie une extension de con verte » avait obtenu en contre-partie une extension de son champ de compétence.

Les dirigeants du groupe mutualiste avalent observé avec sympathie l'arrivée au pouvoir des socialistes, justement parce qu'ils s'étaient engagés en faveur de la cooperation et de la mutuade la coopération et de la mutnalità La nomination surprise d'un
inconnu à la direction de la
Caisse nationale, établissement
public, certes, mais que préside
un élu des caisses régionales,
la imitation des préis d'accession
à la propriété, l'incertitude sur
la réforme de l'institution, après
que les sages désignés par
M. Barre eurent remis leur rapport à M. Mauroy, l'incertitude
encore quant à l'affectation des
bénéfices des années 1977 et 1978,
étaient autent de raisons pour
faire déchanter les responsables
de la banque.

L'affaire de la fiscalisation était de nature à les rendre franche-ment hostiles, à trois semaines de ment hostiles, à trois semaines de l'assemblée générale de la F.N.C.A., prévue le 22 octobre à Montpellier. Manque de tact qui se doublait d'une erreur politique, car les dirigeants des banques régionales se situent plutôt parmi convenue les résents appros du ceux que les récents propos du chef de l'Etat ont mobilisés. Par diverses mesures, en embauchant

elles-mêmes, en favorisant par des prises de participation sur leurs fonds propres des créations d'entreprises, les caisses régionales du Credit agnoole avancent qu'elles contribueront à la création de trente mille emplois nou-veaux en 1982. Décentralisation réactivation du milleu rural (avec les industries alimentaires, le tourisme, l'installation des jeunes agriculteurs, les économies d'énergie, le bâtiment, les arti-sans et les professions tibérales) sont des thèmes d'action où le Crédit agricole sait intervenir, à la condition de n'être pas trop cor-seté par l'encadrement du crédit et de n'être pas non plus mis devant des faits accomplis Ainsi la Caisse du Cantal s'apprête-t-elle à donner l'exemple : elle rient de proposer à ses cadres qui vient de proposer à ses cadres qui voudraient créer leur entreprise de les aider, de les suivre et de les réintégrer, si nécessaire, au bout de cinq ans. Une idée à suivre. — J. G.

La France a dédouané au 1 cociobre 142 000 hectolitres de vins italiens sur les 210 000 hectolitres dont les documents douaniers ont été complétés suivant niers ont ete compietes suivain-les règlements communautaires, a indiqué M. André Cellard, secré-taire d'Etat à l'agriculture dans un télex adressé à M. Gaston Thorn, président de la Commis-sion europeenne. Selon les auto-rités italiennes, les régularisations douprières aure intré étà fournier douanières auraient été fournies pour 291 000 hectolitres. On estime à environ 1 million d'hectolitres. le volume de vins italiens retenu à

#### **ETABLISSEMENT PUBLIC D'ELECTRICITE** DIRECTION FINANCIERE SECTION DES CONTRATS EXTÉRIEURS

Extension de la date de clôture de l'appel d'offres nº 1405

À la suite de notre annonce relative à l'appel d'offres nº 1.405 concernant la construction d'une centrale électrique thermique de 2 X 150 MW en Syrie du Sud, qui est mentionnée dans le Bulletin quatidien d'appels d'offres officiels n° 3.912 en date du 21 mai 1981.

Veuillez noter s'il vous plait que la date de clôture de l'appel d'offres précité a été reportée au jeudi 3 décembre 1981 et que l'ouverture des affres aura lieu à partir de 10 heures le samedi 5 décembre 1981.

L'Etablissement Public d'Electricité prépare quelques explications sur les questions traitées dans l'appel d'offres et enverra ces explications à chacun des acheteurs du dossier sur le sujet. · Le Directeur Général de l'E.P.E. Ingénieur R. IDRISS.



#### ÉNERGIE

#### UN COMPTE ÉPARGNE-ÉNERGIE VA ÊTRE CRÉÉ

M. Edmond Hervé, ministre dé-légué chargé de l'énergie, a pré-cisé la politique gouvernementale, le 1<sup>st</sup> octobre, devant l'Association des journalistes économiques et financiers (AJEF). Les économies d'énergie, « gisement » essentiel dans le programme du gouvernement, seront soutenues grâce à la création d'un compte épargnement; quant aux prêts bonifies. ils seront distribués e à hauteur des besoins ». Des normes d'isolation plus sévères, et notamment la mise en place d'un règlement thermique de l'ancien, compléteront un dispositif qui devrait permettre d'économiser 40 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 1990.

Les objectifs du gouvernement à la fin des années 80 sont les suivants (en millions de tep) : charbon (35-40), pétrole (70-75), gaz (31-40), hydraulique (14-15), énergies nouvelles (10-14) et nucléaire (60-66).

Sur le charbon, M. Hervé s'est ils seront distribués e à hauteur

énergies nouvelles (10-14) et nucléaire (50-66).

Sur le charbon, M. Hervé s'est
montré d'une extrême prudence
en ce qui concerne la production
nationale. « Nous essuierons.
a-t-il dit, de tirer le maximum
du charbon national. »

Au-delà des économies d'énergie, la volonté gouvernementale
est bien de « réconcilier les Francais et le nucléaire ». Plogoif, où
l'on a voulu imposer par la force
une centrale, a été « un mauvais
service rendu au nucléaire ». Le
ministre délégué a refusé de préciser la part du programme gouvernemental dégociable devant
l'Assamblée nationale la semaine
prochaîne (les députés préféreraient une moindre pénétration
du nucléaire). Mais en soulignant
la cohérence des options chosies
il a laissé entendre que la marge
du débat était étroite.

● Une fliale de l'ENI signe un contrat pour le gazoduc sibérien. — Nuovo Pignone, filiale d'ingénierle de l'ENI, fournira dix - neuf des quarante et une stations de pompage pour le gazoduc destiné à transporter le gaz sibérien vers l'Europe. Le contrat porterait sur 1.1 milliard de dollars. Un consortium franco-allemand composé de Mannesman lars. Un consortium franco-alle-mand composé de Mannesman et de Creusot-Loire fournira les vingt-deux autres stations (le Monde du 1º octobre). L'Italie, qui a décidé, il y a quelques semaines seulement, de s'essocier aux pays européens acheteurs de quantités suppiémentaires de gaz soviétique, recevrait entre 4 et 8 milliards de mètres cubes de gaz par an.

#### ELF-AQUITAINE ET TOTAL OBTIENNENT PLUSIEURS PERMIS **D'EXPLORATION** EN MER DU NORD

Total et Elf-Aquitaine vien-nent d'obtenir une participation sur onze périmètres d'explora-tion-production en zone bri-tannique de la mer du Nord. Cette adjudication, qui achève le septième tour d'attribution de permis, met fin à une querelle franco-britannique vieille de six mois.

mois.

En mars, en effet, Londres avait refusé d'attribuer des permis aux deux compagnies françaises pour les obliger à modifie: leur programme d'exploitation de gaz. Il s'agissait de contraindre Elf et la C.F.P. a envoyer le gaz du gisement d'Alwyn-Nord dans le compad collecteur a de la met du gisement d'Alwyn-Nord dans le « grand collecteur » de la mer du Nord, dont la construction était alors envisagée par le département britannique de l'énergie. Les compagnles françaises estimaient l'investissement trop élevé (la Monde du 17 mars l'abandon début septembre du projet de collecteur par les Britanniques a ôté toutes les raisons de dissension entre le département de l'énergie et les compagnies françaises.

Sur les huit premiers mois

#### LES IMPORTATIONS FRANÇAISES DE PÉTROLE ONT DIMINUÉ DE 20 %

Les importations françaises de pétrole ont diminué de 20 % au cours des huit premiers mois de 1981 par rapport à la même période de 1980, mais la facture a, en revanche, augmenté de 19.5 %, passant de 72,11 à 86,18 milliards de francs. de francs.

Pour le seul mois d'août, les importations ont baisse de 30 % (6,28 millions de tonnes) par rapport à août 1980. En revanche, le prix moyen de la tonne de pétrole importée étaît supérieur de 53.5 % au niveau moyen d'août 1980 avec 1590 F contre 1035 F, selon le Bulletin de l'industrie pétrole Bulletin de l'industrie pétrolière.

Depuis le début de l'année, l'Arable Saoudite a fourni à la France 51,5 % de son pétrole. Le second fournisseur. Abou-Dhabi, n'a livré que 6.84 %.

# pour 17 villes d'Amérique du Nord.

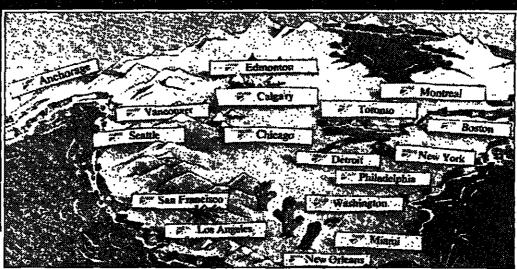

British airways

Les liens étroits qui unissent l'Amérique et la Grande-Bretagne peuvent être très utiles aux Français.

Car maintenant British Airways relie directement Londres à 17 villes nord-américaines. Aucune autre compagnie ne vous en offre autant. Et pour Londres, il existe des vols très pratiques au départ de Paris-Charles-de-Gaulle.

Canada, c'est vraiment plus agréable et plus commode. Parce qu'il y a de grandes chances que nous allions où vous allez. Dans le style que vous aimez.

Partir avec nous pour les USA ou le

Pour découvrir tout ce que nous faisons pour rapprocher l'Europe de l'Amérique, consultez votre Agent de Voyages ou British Airways, tél. 778.14.14.

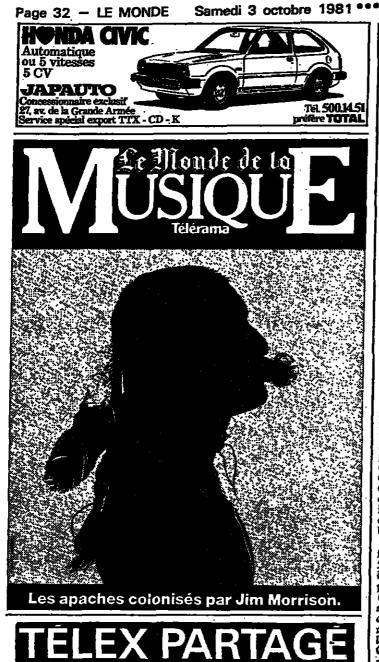

Prix normal

247 F\*\*

2<sup>e</sup>

167 F\*\*

#### **ETRANGER**

#### L'Irak deviendrait le premier client de Paris au Proche-Orient

Le ministre d'État chargé du commerce extérieur. M. Jobert se rend à Bagdad, du 3 au 4 octobre, où il présidera les travaux de la commission mixte franco-irakienne. Devant être reçu par M. Saddam Hussein, président de la République, il évoquerait à cette occasion la reconstruction du centre mucléaire de

La balance commerciale francaise, traditionnellement très déficitaire du fait des achais de pétrole irakien (- 19 367 millions de francs en 1980), est devenue excédentaire au cours du premier semestre 1981 (+ 1 287 millions de francs). Ce renversement est dû à une très forte réduction des enlèvements de brut, mais aussi à une sensible progression des exportations françaises.

#### Risque financier

Au cours des trois dernières années, l'Irak a été le deuxième four-nisseur pétrolier de la France, derles achats de brut représentaient presque 23,5 millions de tonnes l'an dernier (24,4 millions en 1979), ils ont brutalement chuté (1,2 million de janvier à mai) depuis le décleniranienne, ne représentant que moins de 3 % de l'approvisionnement glo-

Pour leur part, les exportations françaises, qui avaient augmenté de 50 % en 1979 et de 35 % en 1980, ont progressé de 81 % durant les six premiers mois de cette année (+ 188 % pour les seules ventes agro-alimentaires). L'Irak, second client de la France (troisième fournisseur de ce pays après le Japon et l'Allemagne fédérale) au Proche-Orient, pourrait en deveuir le premier à la fin de 1981.

Bénéficiaires des réductions

couple, famille, vermeil

88F\*\*

\*Medieur temps de parcours au service d'inver 1961-82, 2 h 45 en 198: \*\*Prix au 1,9 81. Un supplément est perçu pour les TGV circular

Avec le TGV, en 3<sup>H</sup>26, les Parisiens

peuvent aller

au cœur de St-Etienne

pour 167F.\*\*

128F\*\*

Paris-Saint-Etienne. Réservation incluse.

tion des contrats signés par les entre-prises françaises : 26,3 milliards de francs en 1980 dont 15 milliards dans le domaine civil, contre 6,4 milliards en 1979. Dans ce domaine l'Irak a précédé l'an dernier l'Arabie Saoudite (8,4 milliards) et l'U.R.S.S. (4,5 milliards).
Un net ralentissement de la signa-

ture de contrats civils a toutefois été emregistré depuis le début de l'an-née, leur montant ayant atteint sea-lement 3 milliards de francs, même s'ils portent sur la fourniture d'équipements industriels aux dépens de la construction et du génie civil.

La rançon est aussi que le marché irakien représente maintenant le premier risque financier de la France dans le monde. Les encours s'élevaient fin mai à près de 27 mil-liards de francs – dont 17 milliards à titre civil, - précédant les 25 milliards enregistrés à l'égard de l'U.R.S.S.

#### L'AUTRICHE CONNAIT **UN NOMBRE RECORD** DE FAILLITES

remiers mois 1 976 cas de dépôts de

Pour su part, la masse globale des nighilités atteint 14,6 milliards de exponnes attent 14,6 matherds de schillings, soit 5,5 milliards de plus que de janvier à août 1980. Enfin, les fer-metures d'entreprises ont entraîné des pertes d'emploi pour 14 100 salariés, coutre 7 400 pour les huit premiers anois de l'an dernier.

#### Le déficit des échanges de la Pologne avec la France a doublé en un an

La commission intergouvernenentale de coopération économique franco-polonaise s'est tenue à Paris, les 29 et 30 septembre, sous la présidence de M. Obodowki, viceprésident du conseil des ministres de Pologne, et M. Jobert, ministre d'Etat chargé du commerce extérieur. Il s'est agi d'examiner les moyens de relancer des échanges marqués à la fois par une sensible diminution et un déséquilibre crois-

De janvier à juillet 1981, le commerce extérieur franco-polonais a diminué de 10 %, en raison d'une forte baisse (- 27 %) des exportations de la Pologne vers la France, qui ont re-présenné 1 231 millions de france. Cette baisse a surtout touché les matières premières énergétiques, plus particulièrement le charbon (~ 60 %) qui représentait, en 1980, nviron 40 % du total des ventes po-

onaises sur la France. Pendant cette même période, les exportations françaises vers la Polo-

gne se sont maintenues, s'établissant à 2 205 millions de francs, si bien que l'excédent pourrait atteindre 2 milliards en 1981 (974 millions pour les sept premiers mois), le dou-ble de celui enregistré en 1980. Tontefois leur composition s'est nettement modifiée, se concentrant pour plus des deux tiers sur les produits agro-alimentaires, les céréales (2.4 millions de tonnes pour la campagne 1980-1981, 1,2 million en 1981-1982) et la viande. Pour le reste, la France, qui fournit 15 % du marché polonais, n'a livré que des produits nécessaires au fonctionne-ment de l'économie (demi-produits sidérurgiques, chimiques et tex-

Dans le domaine financier, le gon vernement français avait, le 5 août. décide de réduire, et dans certains cas de supprimer, les acomptes payables par Varsovie sur les livraisons de céréales, de produits agroalimentaires et de demi-produits in-

#### **AUX ÉTATS-UNIS**

#### Le plafond de la dette publique est porté au-dessus de 1 000 milliards de dollars

Washington (A.F.P., Agefi). -La dette publique des Etats-Unis pourra dépasser désormais la barre fatidique des 1 000 milliards de dollars. Après un débat passionné en raison de sa signification symbolique, le Sénat américain a finalement voté, dans la nuit du 29 au 30 septembre, en faveur de l'accroiss du plafond de la dette publique de l'Etat fédéral, déjà approuvé par la Chambre des représentants. Ce pla-fond, qui avait dépassé le milliard lors de la seconde guerre mondiale, passe ainsi, à la requête du département du Trésor, de 985 milliards de dollars à 1 079 milliards, soit l'équivalent de 4 694 dollars par Améri-

Le vote du Sénat, acquis par 64 voix contre 34, permet au gouver-

nement d'emprunter l'argent dont il aura besoin pour payer ses factures pendant l'année financière qui commence le 1<sup>er</sup> octobre. Il l'autorise à effectuer l'émission de bons du Trésor qu'il avait dû, par une mesure in-habituelle, repousser, le 28 septembre, à une date ultérieure. L'Etat fédéral, dont la dette atteignait déjà 978,77 milfiards de dollars, ne pou-vait pas dépasser le plafond fixé par le Congrès pour financer son budget.

Depuis 1975 — elle était alors de 533 milliards de dollars, — la dette publique a doublé. Le service de cette dette a, lui, triplé, passant de 33 milliards à environ 108 milliards en 1981, absorbant alors 3,4 % du produit national brut (1,1 % en 1980).

#### SELON LA DRESDNER BANK

#### Les charges salariales américaines sont parmi les plus élevées du monde industrialisé

La revalorisation du dollar s'est tanniques et Italiens viennent en tête dix principaux pays industrialisés en riales, estime la Dresdner Bank. Selon une étude de cette banque, les charges salariales horaires (salaires charges salariales horaires (salaires et charges annexes) représentaient en 1980 (sur la base d'un cours moyen de 1,82 mark pour 1 dollar) quelque 18,20 DM aux Etats-Unis et 23,40 DM en République fédérale. En revanche, à la fin du premier semestre 1981 (sur la base de 2,40 marks pour 1 dollar), ces charges salariales atteignaient aux Etats-Unis 26,20 DM contre 24.80 DM en R.F.A.

24,80 DM en R.F.A.

traduite pour l'industrie américaine avec respectivement des surcoûts de par un retour en tête du peloton des 23 % et 19 % par rapport à la R.F.A. Les coûts salarianx par unité de pro-Pays-Bas et aux Etats-Unis, tandis qu'en France ces coûts sont plus fai-bles de 10 %, les Japonais étant les

A titre indicatif, les experts de la mandes ont atteint 213,9 millions de banque précisent que les charges sadollars contre 194,8 millions en juillet et 224,4 millions en août 1980. Bertague, 23 anx Pays-Bas, 20 en Italie et 17,10 en France, les « lanterres rouges » étant la Grande-Bretagne avec 16,50 et l'Espagne avec 13,80. en carnet représentaient 3,94 mil-Toutefois, poursuit la Dresdner liards de dollars - assurant neuf Bank, la compétitivité exacte des en-treprises allemandes doit se mesurer en diminution de 2,8 % sur juillet et en fonction des coûts salariaux par unité de produit : sur cette base, Bri-Agefl.)

## 15 RUE DIEU 75010 PARIS MISE EN VENTE AU PUBLIC BE PREMIER CHOIX

entièrement faits main en laine, laine et soie, soie naturelle IRAN, URSS, ROUMANIE, PAKISTAN, TURQUIE, AFGHANISTAN, INDE, KASHMIR, CHINE, etc... La plupart des Tapis, ont bénéficié de la SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE PRIA A PARTIR DE 100 Frs- CREDIT GRATUFI et immédiat sur demande

chaque tapis est accompagné de son CERTIFICAT  $D^{*}ORIGINE$  et de sa photo détaxe à l'exportation La vente aura lieu tous les jours DIMANCHE INCLUS

POUVANT ETRE VENDUS A LA PIECE OU PAR LOTS

de 10 à 20 h dans les entrepôts du COMPTOIR FRANCE ORIENT 15. rue Dieu - 75010 PARIS Métro : République Tél. : 239.32.00 - Télex 680 669 VENTE PAR LOTS AUX PROFESSIONNELS

مكذا من الأمل

TGV. Gagnez du temps sur le temps. SNEF

lilton Internationa

#### TRÈS IMPORTANT RECUL DE LA C.S.L. CHEZ CITROEN (Rennes): **—30 %**

un an

te francisco de la constante d

91 St.

#. ... 11<del>...</del>

10 mg 10 mg

de : - 02.53 353

Carry Alleg

: est porté

le collars

7 1 2 12

----

315 - F-2

With the organization

and the second

2 - 11

and the

\* Indontile

April 19 11 11 11 11

1.4

the to the contract of

इ.स.च्या १००७ व F 72 4 12 1 1 1 2

\$ 675 mm

agrico de Sala

- - - -

. . .

PAR LUTS

IT GRATI

NE

EHECLUS

= - -

; · .

100

(De notre correspondant.)
Rennes. — Les élections professionnelles qui se sont déroulées
dans les deux usines Citroën de dans les deux usines Citrosn de Rennes, le 30 septembre, pour le premier collège (ouvrier), ont été caractérisées par une augmentation du taux de participation (82,55 % contre 76,80 % en septembre 1980) et par un très net tassement de la Confédération des syndicats libres - C. S. L. (56,27 % des suffrages exprimés contre 86,66 %), qui obtient seize sièges de délégués du personnel contre vingt-cinq l'an passé.

La C.F.D.T., à nouveau présente après s'être abstenue depuis 1975, a recueilli 14,15 % (quatre sièges), et la C.G.T. multiplie par trois son score de septembre 1980 (six sièges). La représentation de F.O. (un siège)

représentation de F.O. (un siège) reste stable dans ce premier

reste stable dans ce premier collège.

Pour la première fois, les vingttrois bureaux de vote, répartis 
dans les deux usines Citroën de 
Rennes, faisaient l'objet d'une 
surveillance, tout au long de la 
journée, de la part des inspecteurs du travail, « Aucune irréquiarité majeure n'a été constatée », a déclaré le directeur 
départemental du travail, 
M. Fortin.

RESULTATS. — Inscrits: 11 271;

RESULTATS. — Inscrits: 11 271; exprimes: \$ 391; C.S.L.: 5 802 (56,29%); C.G.T.: 2 139 (24,46%); C.F.D.T. : 1258 (14,15 %); F.O. : C.F.D.T.; 1 258 (14,15 %); F.O.; 492 (5,53 %).

RESULTATS DE SEPTEMBRE 1988. — Inscrits; 11 932; exprimés: .8 841; C.S.L.; 7662; (86,66 %); C.G.T.; .742 (8,39 %); F.O.; 437 (4,94 %).

● Aux usines Citroën, la curée du travail a été abaissée de qua-rante et une heures à quarante heures par semaine. La direction a appliqué cette décision, à compter du 28 septembre, à ses trente-six mille salariés. La compensation salariale est de 50 % (soit en réa-lité 62,50 %, puisqu'il s'egit d'une heure supplémentaire, majorée de 25 %).

#### **MONNAIES**

#### LES RÉSERVES DE DEVISES DE LA BANQUE DE FRANCE ONT DIMINUÉ .... DE 8.6 MILLIARDS DE FRANCS

Les réserves de devises de la Banque de France ont enregistré une brutale contraction au cours de tembre 1981 : elles ont diminué de 3,6 milliards de francs, revenant à 32 milliards de francs pour les seules disponibilités à vue à l'étranger (les réserves de devises e apparentes »), non compris les 78,9 milhards de france en ECU européens Cette forte sortie de devises est le résultat de l'attaque contre le franc qui a eu lieu principalement le vendredi 13 septembre 1981. Elle fait suite à une perte de 7 milliards de francs enregistrée en août dernier. Sur les marchés des changes, le franc se montrait faible vendredi 2 octobre vis-à-vis du mark, dont le cours dépassait légèrement 2,40 F à Paris, cette faiblesse étant attribuée au « syndrome du week-end » (peur d'un ajustement monétaire pendant cette période).

cette période).

Le dollar a falbli également sans raison apparente, sauf peut-être la perspective d'une baisse prochaine des taux d'intérêt aux Etats-Unis, où ils ont pourtant monté en fin de semaine : son cours est revenu à Paris de 5,59 F à 5,53 F et à Francfort de 2,3250 DM à 2,30 DM.

#### CONFLIT A LA FNAC-FORUM

#### 35 h 45 ou 34 h 45?

Conflit exemplaire » à la Conflit exemplaire à la FNAC-Forum, à Paris, où une partie des quatre cent trois employés observent depuis une semaine, à l'appel de la C.G.T. et de la C.F.D.T., une série de débrayages et de grèves, qui entraînent, certains jours, la fermeture prématurée du magasin? meture prematurée du magasin?

On veut s'en persueder, tant du côté des syndicats, qui tentent d'arracher la semaine de trente-cinq heures, que du côté de la direction du groupe FNAC — entreprise connue pour son progressisme social, — qui affirme: « Une organisation politique, qui ne s'en cache pas, entend imposer sa loi au gouvernement actuel et l'obliger à appliquer brutalement un programme économique qui metirali le pays et les entreprises par terre. » Il s'agit, en l'occurrence, de la Ligue communiste dont l'influence paraît, en effet, forte dans les magasins FNAC de Paris.

Il avait été convenu, en fuin

FNAC de Paris.

Il avait été convenu, en juin dernier, que la direction ferait. après les vacances, de nouvelles propositions pour réduire la semaine de travail, qui était déjà de trente-huit heures caffichées » et trente-six heures quarante-cinq effectives (depuis septembre 1979), compte tenu d'un quart d'heure pour déjeuner, pris sur le temps de travail. Dans un premier temps, une offre patronale était donc faite en septembre : ramener l'horaire hebdomadaire de trente-huit heures à trente-sept heures quinze, sans réduction de salaire (1), mais une « maladresse de rédaction » — reconnaît la direction — pouvait laisser croire que le quart d'heure journalier de cantine ne comptait plus dans le temps de travail. Les syndicats C.G.T. et

(1) Le salaire d'embanche dans les magasins de Paris et de Lyon est de 3 600 F brut par mois, plus le treixième mois et une prime de vacances de 1 440 F. Le salaire meusuel moyen brut à la FNAC-Forum (cadres compris) était, au 31 décembre 1980, de 5 746 F. multipliés par treixe mois.

pour déclencher un mouvement. Aujourd'hui, la direction pro-pose, au 1° février 1982, trente-sept heures « affichées », soit

pose, au 1" février 1982, trentesept heures « affichées », soit trente-cinq heures quarante-cinq effectives. Les syndicats réclament, au 1" janvier, trente-six heures « affichées », soit trente-quatre heu res quarante-cinq effectives... « Notre proposition, dit M. Jean-Louis Nachury, directeur de l'exploitation du groupe FNAC, va déjà coûter 6 millions de france. La revendication syndicale coûtentit le double. Ce ne serait pas supportable pour l'entreprise, compté tenu aussi du prix unique du livre. » « Les bénéfices de la FNAC permettent de payer », affirme M. Pascal Semiali, délégué syndical C.G.T. A la réduction de la durée du travail se greffe une question d'effectifs à la librairie de la FNAC-Forum. Des « ext ras » (actuellement onze sur quatrevingt - sept personnes) sont employés pour quelques mois. Ils n'ont évidemment pas la qualification de libraire-conseiller et, « quand ils sont formés, c'est à ce moment-là qu'ils doivent partir », dit M. Semlali. « C'est un problème, admet M. Nachury, mais nous ne pouvons fuire autrement pour desurer les ventes du dernier nous ne pouvons faire autrement pour assurer les ventes du dernier

pour assurer les ventes du dernier trimestre. 3

Et la connotation politique dans tout cela? Les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. sont « noyautés » par la L.C.R., affirme la direction. « Comme d'habitude, dit M André Essel, P.-D.G. du groupe FNAC. notre entreprise, où la moyenne d'âge est de trente ans, constitue un terrain idéal » — « Ce sont là, rétorque M. Semiali, les fantasmes de M. Essel par rapport à son passé [de militant de gauche]. Je ne suis pas membre de la Lique, et, sur les cinquante la Ligue, et. sur les cinquante camarades cégétistes de la FNAC-Forum il n'y en a pas cinq qui y adhèrent, s Mais combien de sympathisants? A la fédération C.G.T. des personnels du commerce, de la distribution et des services, on assure que la lutte pour la réduction de la durée du travail est a bonne ». Mais on ne

nie pas la présence de militants trotskistes à la tête des troupes syndicales de la FNAC, et l'on admet que a cela pose parfois quelques petits problèmes ». M.C.

#### M. MENU (C.G.C.) : les cadres sont sacrifiés à la solidarité

M. Jean Menu, président de la Confédération française de l'en-cadrement C.G.C., s'est déclaré « mécontent », à l'issue d'un entretien de deux heures, le 30 septembre, avec le premier ministre.

En matière fiscale, dit-il. « *le*: cadres sont livrés nus sur l'autel cades sont livres nus sur l'autel du sacrifice de la solidarité natio-noale, com me l'phigénie ». Le désaccord porte sur « le plajon-nement du quotient familial, sur l'im pôt supplémentaire pour financer l'UNEDIC, parce que le plancher a été fixé trop bas, et sur l'élargissement des tranches du barème de l'impôt ».

aur l'élargissement des tranches du barème de l'impôt ».

Interrogé par M. Menu sur le choix des entreprises nationalisées, M. Maurov a répondu que ce choix s'était porté sur « les grands groupes qui devaient former un jer de lance de la politique industrielle ». De plus, les entreprises nationalisées doivent servir de témoin en matière sociale.

M. Menu regrette que le gou-M. Menu regrette que le gou-vernement, contrairement aux propositions de la C.G.C., ait écarté la création d'un conseil de surveillance avec directoire dans

les entreprises nationalisées. Enfin. la C.G.C. reproche an gouvernement sa carence en matière de politique industrielle M. Menu a accepté que sa cenm. menu a accepte que sa ten-trale part cipe au consell natio-nal pour le développement indus-triel, à la mission sur l'emploi, et à la commission qui préparers la « projonde réjorme fiscale » promise par le gouvernement.

#### LES SYNDICATS DES « FINANCES » ET LE DÉMÉNAGEMENT

Le syndicat F.O. des fonction-naires du ministère des finances naires du ministère des finances critique, dans un communique, le projet annoncé par le président de la République lors de sa conférence de presse du 24 septembre, de déménager le ministère afin d'agrandir le musée du Louvre, « Cette décision, dont le caractère urgent est toin d'être évident, aurait da, selon le syndicat, faire l'objet d'une concertation préalable avec les iniéressés, à Le syndicat estime « pour le moins curieux, au moment où les difficultés économiques et budgétaires sont si grandes, que le chej de l'Etat envisuge sereinement le relogement de plusieurs milliers de fonctionnaires et la reslauration d'un palais, opération dont le coût serait de opération dont le coût serait de plusieurs dizaines de milliards de francs ».

Les autres syndicats n'ont, jus-qu'à présent, pas officiellement réagl. Un responsable de la fédé-ration C.F.D.T. des finances nous a indiqué que « tout en n'étant pas hostile au principe d'un tel déménagement », son organisa-tion serait « pigilante, le moment nenu sur les conditions de déménagement et de relogement des employés ».

employés a.

Ce projet concernera-t-il seulement les fonctionnaires installés dans le palais du Louvre
(quatre à cinq mille personnes).
ou bien aussi ceux qui sont répartis dans divers immeubles du
quartier, rue des Pyramides, avenue de l'Opéra, rue Tronchet et
dans l'immeuble qui abrite le
« Louvre des antiquaires », rue
de Rivoli?

● La suppression du pointage aux usines Peugeot de Dijon est devenue effective depuis le 1" octobre. Elle intéresse mille deux cent quaire-vingts salariés. Le pointage avait déjà disparu, le 15 juillet dernier, aux usines Peugeot de Sochaux (quatorze mille personnes) et de Mulhouse.
— (Corresp.)

## A l'imprimerie Georges-Lang

#### DES MESURES DE CHOMAGE PARTIEL

A l'imprimerie Georges Lang, Me Pesson, l'administrateur pro-visoire, a annoncé lors de la dernière réunion du contité d'éta-blissement, meruredi 30 septem-bre, les mesures de chômage par-tiel qui doivent, selon lui, entrer-en vigueur dès le lundi 5 octobre. Les services touchés verraient des-cendre leurs horaires de travail cendre leurs horaires de travañ à trente-deux ou trente-six heures pour les uns, et trente-sept heu-res trente-trois minutes pour les eutres.

Le Syndicat du Livre CFD.T. Le Syndicat du Livre C.F.D.T. ne pense pas que cette mesure soit de celles qui aillent dans le sens d'un plan global de relance et d'investissements à plus ou moins long terme. Elle approuve, en revanche, la garantie des heures perdues à 70 % du salaire brut par le Fonds national pour l'emplol. Elle attend la reprise des négociations avec les pouvoirs publics, qui sont plutôt favorables à cette mesure de chômage partiel, mesure inscrite dans les attendus du jugement rendu le attendus du jugement rendu le 23 septembre par le tribunal de commerce de Paris,

La C.F.D.T. considère l'hypo-thèse de reprise de l'entreprise par la SNEP pendant une durée d'une amée comme la moins (avorable à la relance de l'activité, compte tenu que la SNEP n'offre, selon elle, qu'une crédibilité limitée.

#### TGV

#### **PARIS-GRENOBLE**

Une erreur s'est glissée dans le texte sur le temps de parcours Paris - Grenoble dans l'annonce parue dans le Monde daté du 2 octobre 1981. Il fallait lire a 4 h. 11 mn, meilleur temps de parcours au service d'hiver 1981 - 1982 - 3 h. 31 mp en 1983.»

Correspondence rapide à Lyon.

#### **AVIS FINANCIERS** DES SOCIÉTÉS

#### DOCKS DE FRANCE

Le bénéfice net consolidé, hors plus - value du groupe Docks de France pour le premier semestre 1981, après amortissements, provisions et impôts, s'élève à 28,818 millions de france. Pour le premier semestre 1980, il s'était élevé à 23,758 millions

de francs. Le progression est donc de 21,3 %.

La part du groupe est passée de 18,183 millions de francs pour le premier semestre 1980 à 20,759 mil-lions de francs pour le premier semestre 1981, soit une progression de 14,2 %.

llons de francs pour le premier semestre 1821, soit une progression de 14.2 %.

L'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 1981 ayant ratifié l'offre publique d'échange lancée sur le deraier itera des actions La Euche Picarde, la part du groupe s'est trouvée portée à 24.584 millions de francs, soit une progression de 35,2 % pour un capital augmenté de 77.786 actions.

D'autre part, le 29 septembre 1981 a été inauguré l'hypermarché Mammouth exploité par la société Cofradel, dans le centre commercial de Saint-Genis II, dans la banlieue de Lyon.

Par allieurs, l'hypermarché de Marseille a été cédé avec plus-value à compter du 1° septembre 1981, Cofradel développant dans le même temps ses activités dans cette région à partir d'un cash-entrepôt racheté en mara.

Quatre supermarchés et deux magasius de spoir ont été ouverts depuis le début de l'exercice. Divers agrandissements sont intervenus, notsmment celui de l'hypermarché de Neuilly-sur-Marne.

#### CESSATION DE GARANTIE

Cessation de la garantie financière de la société Crédit industriel de Normandie S.A., au capital de 26 400 000 francs — dont le siège est à Rouen (76000), 15, place de la Pucelle, R.C. Rouen B 570 504 813 — des engagements confractés par Pucelle, R.C. Eouen B 570 504 613—des engagements contractés par Jules Roy Voyages, 201, rue de Grenelle, 75007 Paris, à l'égard de aes cilents et de ses prestataires de aervices énumérés à l'article 1 de la loi nº 75-627 du 11 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et la loi nº 75-627 du 12 juillet 1875, et l

#### FAITS ET CHIFFRES

#### Affaires

distribution.
Force ouvrière — qui annonce Force otivitère — qui annonce que le P.-D.G. du groupe, M. Nicolas Thiery, a démissionné — demande « l'intervention énergique des pouvoirs publics, ajin que puissent être mises en place des solutions propres à sauvegarder l'activité et les emplois menacés ».

#### Etranger

● Le premier prêt direct entre les Etats-Unis et la Chine a été signé, jeudi 1º octobre, à Washington par le président de la Banque export-import, M. William Draper et le vice-président de la Banque de Chine, M. Wang Weicai. D'un montant de 28.4 millions de dollars et portant un taux de 8.75 %. ce crédit contribuera au financement d'exportations d'équipements américains pour la production d'électricité. — (A.F.P.)

#### Social

Nomination d'un administrateur provisoire chez Armand Thiery-Sigrand (A.T.S.). — Un des grands du vêtement masculin en France, Armand Thiery-Sigrand, a été mis en règlement judiciaire, le jeudi 1° octobre apprend-un auprès de l'administrateur provisoire, M° Pesson, qui vient d'être nommé. Le groupe de l'administrateur provisoire, M° Pesson, qui vient d'être nommé. Le groupe de la distribution.

Force currière pour toutes les professions des courses.

Trois mille cinq cents emplois à la S.N.C.F. — M. André Chadeau, président du conseil d'administration de la S.N.C.F., a déclaré, le 1<sup>st</sup> octobre, que, « contrairement aux intentions du gouvernement parte qui extravair le ment aux intentions du gouver-nement Barre, qui prétoyait la suppression de cinq mille postes dans les dépôts de la S.N.C.F. dans toute la France, les effectifs servient renforcés par l'embauche accèlèrée de trois mille cinq cents agents v. Il a ajouté que l'électri-fication de la ligne Belfort-Paris serait réal'isée selon un pro-gramme échelonné sur dix ans. On apprend, d'autre part, que des accords ont été signés avec les syndicats aux dépôts de Bordeaux et de Belfort. Bordeaux et de Belfort.

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| 1 !                 | COURS             | 00 10UR           | ds                            | MOIS           | BEUX           | MOIS                   | SIX MOIS               |                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 1                 | + 025             | + 5291            | gab +                         | Qu Bip -       | Bep + i        | 0s, Dép. —             | BBP + 6                | 58p -                 |  |  |  |  |  |  |
| \$ ED               | 5,5450            | 5,5500            | + 60                          | + 160          | + 80           | + 140                  | <b>— 150</b>           | - 68                  |  |  |  |  |  |  |
| \$ c22<br>Yep (100) | 4,6050<br>2,3950  | 4,6180<br>2,3990  | — 70<br>+ 215                 | — 10<br>+ 255  | - 90<br>+ 448  | - 40<br>+ 490          | 580<br>+1125           | 450<br>+1200          |  |  |  |  |  |  |
| D.M                 | 2,3990            | 2,4025            | + 128                         | + 145          | + 250          | + 285                  | + 690                  | + 675                 |  |  |  |  |  |  |
| - Florin            | 2,1580            | 2,1620            | <b>1</b> → 90                 | + 115          | + 198          | + 220                  | + 480                  | ÷ 530                 |  |  |  |  |  |  |
| F.S.                | 14,6409<br>2,8440 | 14,6620<br>2,8495 | —1560 <sup>-</sup><br>  + 170 | —1160<br>+ 200 | 2690<br>+ 340  | —1550<br>+ <b>39</b> 0 | -3420<br>+ 845         | -2630<br>+ 940        |  |  |  |  |  |  |
| L (1990)            | 4,7920<br>10.1410 | 4,7075<br>10,1550 | - 685<br>+ 148                | 539<br>+ 289   | 一1320<br>十 388 | -1100<br>+ 460         | <del>-2930</del> + 359 | <u>-2610</u><br>+ 575 |  |  |  |  |  |  |
| s =                 | . 14,1710         | 10,1000           | 1 7 220                       | 7 400          | · ·            | 7 140                  | 7 300                  | 7 015                 |  |  |  |  |  |  |

#### TALLY DEC ELIDO-MONNAIEC

| 1 | <u> </u>                  | IOV DED F             | OVO-MOL                    | HINNES                             |    |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| 1 | D.M 11 3/4                | 12 1/8   11 7/8       | 12 1/4, [ 12 .             | 12 1/4 (12 1/8 12 1                | /2 |
|   | S EU 16 9/1               |                       | 17 1/8   17 5/16           | 17 11/16 18 1/16 18 7/1            | 6  |
| 1 | Florin 12 1/8             | 12 7/8   13           | 13 3/8   13                | 13 3/8 13 13 3                     |    |
|   | FR. (190) 15              | 16 25                 | 39 24                      | 29 20 24<br>11 3/8 11 3/16 11 11/1 |    |
| ı | F.S. 67/8<br>L. (1686) 18 | 7 3/8 10 7/8<br>22 32 | 11 1/8   10 7/8<br>35   32 | 11 3/8 11 3/16 11 11/1<br>35 30 34 | .6 |
|   | L (1 690) 18<br>215       | 15 7/8 16 1/4         | 16 7/8 16 1/4              |                                    | /  |
|   | F. français 21            | 30 32                 | 34 27                      | 30 24 26 1                         | 7  |
| 1 | Want dan-                 |                       |                            |                                    |    |

# Banc d'essai : les portables se portent bien.

## Hilton International s'installe à Strasbourg.



Les hôtels de luxe Hilton International sont partout dans le monde. Aujourd'hui, nous fetons la naissance de l'un d'eux à Strasbourg.

Découvrez-le en savourant la cuisine de ses deux restaurants. La Maison du Bœuf pour les connaisseurs, le Jardin pour les amateurs de détente, deux endroits de charme pour apprécier la cuisine d'Alsace et une merveilleuse carte de spécialités françaises.

Cadre élégant pour l'un, collation à toute heure dans un décor gai et amusant pour l'autre. Vous retrouvez là, un service soigné qui agrémente votre séjour.

Après Hilton Paris et Orly, voici un Hilton dans une des régions de France qui le méritait depuis longtemps.

HILTON INTERNATIONAL STRASBOURG \$ Avenue Herrenschmidt - 67000 Strasbourg. Tel. (88) 37.10.10 Telex 890 363 Hiltels

NOUVEAU COUPÉ 2L. ET.25L Paris-est PARIS 12" - 37; Av. du Gal Michel BIZOT - Tél. : 1 / 340.80.47 NOISY-LE-SEC 93130-122, Rue VAILLANT COUTURIER - Tél. : 1 / 843.93.39

## « Sans relance économique, on ne pourra pas financer la politique sociale »

nous déclare M. Jean Bornard, secrétaire général de la C.F.T.C.

Voici le texte de l'interview que nous a accordée M. Bornard, secrétaire général de la C.F.T.C.

- Le climat social, depuis le nouveau septennat, est marqué par un grand calme. Selon vous, pourquoi?

- A la C.F.T.C., nous percevons denx raisons à cette sorte d'attentisme. D'abord, le gouvernement avait annoncé beaucoup de mesures. après que les premières eurent été bien accueillies: SMIC, prestations sociales, etc. Les salariés sont dans l'expectative. Ils attendent la suite qui sera donnée aux avancées promises. En second lieu, il y a une certaine inquiétude devant la dégradation incontestable de la situation économique avec le chômage et l'inflation mais, en même temps, tout le monde a conscience de la gravité de cette situation générale et chacun s'interroge sur les moyens d'action efficaces à trouver.

- Y a-t-il véritable concertation avec le gouvernement?

- Il fant plutôt parier de consultation que de concertation. Le gouvernement s'est beaucoup informé. Nous avons été assaillis de demandes de tous les ministères. Sur les questions de l'énergie, de la Sécurité sociale, des droits syndicaux, etc., on en est encore à la phase de préparation. Une seule exception, les nationalisations. Sur ce dernier point, nous avons constaté avec intérêt que le gouvernement avait re-tenu notre formule sur la composition tri-partite des conseils

» Pour apprécier dans quelle mesure le gouvernement aura entendu les syndicats sur les autres dossiers. il faut encore attendre. Tous leurs avis ne sout d'ailleurs pas convergents. Nous constatons aussi que les discussions, par exemple lorsqu'il s'agit de la Sécurité sociale, ne reposent pas sur des études sérieusement chiffrées par le gouvernement. Autre exemple, les discussions sur la politique énergétique : le ministre responsable n'a pu nous dire quels crédits seraient débloqués ; il nous a même lancé cette remarque : « L'aspect économique de l'opération est-il bien votre affaire?

- Vous venez de parler des nationalisations. Vont-elles concourir à résorber le chômage?

· La C.F.T.C. a toujours dit que l'extension des nationalisations ne lui paraissait pas le meilleur moyen de maîtriser l'économie. L'Etat a déjà en main toute une série de le-

Le Monde

RÉALISE CHAQUE SEMAINE **UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE** 

spécialement destinée résidant à l'étranger

viers. Il se peut qu'un certain nombre de travailleurs voient dans les nationalisations la garantie de l'emploi et la progression vers des statuts sociaux plus avancés.

» Mais, prenez le cas de Rhône-Poulenc, où des licenciements sont envisagés. On peut se demander si la nationalisation va empêcher la restructuration nécessaire. On peut néanmoins espérer que, dans des secteurs plus centralisés, il y ait des plans plus globaux pour traiter de l'emploi. Les restructurations n'en resteront pas moins inévitables. En poussant davantage la réforme de l'entreprise, on aurait pu obtenir des résultats plus précis qu'avec cette extension du secteur nationalisé. D'autant, et c'est notre gros sujet d'inquiétude, qu'on a parlé des na-tionalisations avant de savoir ce qu'on allait en faire. Il en résulte dans certains secteurs industriels et dans celui de la banque un attentisme qui nous paraît extrêmement dangereux pour les entreprises. Dans la période actuelle, une parenthèse de trois, six mois ou plus - on nous dit que certaines définitions de politique industrielle risquent de demander plusieurs années - nous fait craindre de graves conséquences économiques et sociales. Nous n'avons pas d'hostilité systématique envers les nationalisations, puisque nous étions d'accord pour les réaliser dans la sidérurgie.

#### N'a-t-on pas € tué le comptable » ?

- Que pensez-vous des mesures pour l'emploi que le gou-vernement vient de prendre en direction, notamment, des

- Les mesures récemment an-

noncées par M. Mauroy sont positives. Nous y avons retrouvé la ré-ponse à plusieurs de nos suggestions, par exemple en matière de développement de certains secteurs : logement, travaux publics, relance sélective. Il en est de même pour l'effort de décentralisation au niveau des bassins d'emploi. Depuis plusieurs années nous demandons que dans une région, une localité donnée, les gens se mettent autour de la table employeurs, collectivités locales, syndicats - pour examiner concrètement les problèmes : nature des emtures à mettre en place, etc. pour faire œuvre d'imagination, et rassembler des énergies. Nous y sommes prêts. Et nous avons regretté qu'après la crise de la sidérurgie les comités de bassins d'emplois qui avaient été suggérés de façon limitée mais précise, à Thionville, Longwy, Denain-Valenciennes, ne se mettent pas plus vite en route. Audelà de toutes les divergences syndicales et politiques il y a un effort prioritaire à mener pour mobiliser les énergies. Nous espérons que tout le monde va répondre positivement sur ce point.

» Mais nous avons une autre inquiétude : celle de voir les efforts de relance compromis par le dérapage des prix et l'inflation. Autant on avait reproché à M. Barre sa politique monétariste à l'excès, autant on peut se demander certains jours si, à présent, on n'a pas « tué le compta-ble ». Le déficit s'accroît de tous les côtés. Certes, il faut des ressources complémentaires pour alimenter tous ces efforts, il faut une plus grande justice fiscale. Mais parallèlement, le dérapage des tarifs est très important. Si on ne maîtrise pas les prix, on arrivera tôt ou tard à des mesures de refroidissement qui peu-

vent être extrêmement graves. Que proposez-vous contre l'inflation?

- Le président de la République n'en a presque pas parlé. Nous at-tendons avec intérêt le plan intérimaire de deux ans préparé par M. Rocard. Comment conciliera-t-il avec cohérence la relance de l'activité et la maîtrise de l'inflation? Si on ne tient pas les deux bouts de la chaîne, on ne peut avoir de politique durable. Pour notre part, nous avons demandé une politique cohérente en matière d'évolution de tous les revenus. La politique contractuelle, qui a été tant critiquée, avait permis un progrès considérable en asseyant l'évolution des salaires sur le P.I.B. et sur l'évolution de la productivité. qui n'étaient pas des bases inflation-

» Dans le secteur nationalisé. cette année, seuls les Charbonnages sont encore converts par un accord. Certes, deux protocoles viennent d'être signés dans la fonction publi-que. Mais d'abord, nous avions entendu le ministre, M. Le Pors, affirmer que de tels accords n'étaient pas tout à fait normaux et que le dernier mot devait rester au gouvernement. Que va-t-il se passer, à présent, à l'E.G.F. et à la S.N.C.F.?

» Dans le secteur privé, nous avons un mal sou à faire réviser les barèmes de salaires, ne serait-ce que pour suivre l'évolution des prix. Il y quelques accords, tels que celui de B.S.N. Mais le patronat est crispé. Pourtant il n'y a pas d'autre voie que de poursuivre le dialogue.

» Nous demandons la création de centres de concertation, d'observation de la productivité, notamment au niveau des branches pour mettre de la rationalité dans les politiques sociales. Nous avançons un autre élément en cas de conflit : le retour aux procédures de médiation, en leur redonnant un peu de lustre, quand les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. La grève est diffiale mais nous voul qu'elle soit respectée. Néanmoins dans les circonstances actuelles, l'intervention du médiateur ferait connaître ce qui est possible, équita-

#### « Partager le travail »

- Pour vaincre le chômage, ne comptez-vous pas davantage sur la relance économique que sur le partage du travail disponi-

- Non, il faut les deux. Le levier numéro un est la relance. Mais es inventant une nouvelle forme de croissance, à partir de l'effort décentralisé que nous venons d'évoquer. Sans relance économique, on ne pourra financer la politique sociale :

chômage, sécurité sociale. D'autre part, nous sommes prets à partager le travail : retraites prises plus tôt, réduction des horaires, etc.

 Ce partage peut-il s'accom-pagner d'une diminution des ressources de chaque salarié? - Il serait difficilement réaliste

de demander aux salariés de réduire leur niveau de vie. En revanche, la solidarité doit jouer. Notre récent conseil fédéral a transmis à nos organisations la consigne de donner la priorité à des formes de réduction de la durée de travail susceptible de créer des emplois, de préférence à des progressions de pouvoir d'achat. Il n'est pas réaliste de préconiser l'abandon de toute compensation salariale en cas de compression des horaires. Mais, dans les progrès à réaliser, plutôt que de rechercher l'amélioration du pouvoir d'achat, il faut rechercher la diminution du temps de travail pour en donner à ceux qui n'en ont pas, de façon à éviter que ce pays se coupe en deux, entre les gens dont le niveau de vie continue de monter et la file de chômeurs qui s'allonge.

- Quelle est l'attitude du patronat dans les négociations en cours sur l'aménagement du temps de travail?

- Le démarrage est difficile, laborieux. Il y a un certain malaise avec les P.M.E. Il serait grave que l'accord général mis au point après deux ans et demi de négociations n'arrive pas à se concrétiser dans les branches. Là encore, il faut faire preuve d'imagination, pour arriver à concilier les impératifs économiques et les aspirations sociales, et la solidarité dans ce domaine.

- Accepterez-vous le travail le samedi et le dimanche pour donner des emplois à ceux qui en en sont privés?

Cela a été un point très discuté. L'esprit d'invention a fait défaut mais on a accepté des repos tournant samedi-dimanche ou dimanche-lundi. L'utilisation des équipements ne doit pas être un prétexte. Il y a quelques années, le patronat a signé avec la C.F.T.C., F.O. et la C.G.C. un accord sur les conditions de travail selon lequel on restreindrait le plus possible le recours au travail de nuit et le dimanche. On ne peut revenir là-dessus. Mais il convient de ne pas être trop absolu. Nous défendons une certaine éthic que, une conception de la vie familiale sans quoi il serait porté atteinte à la qualité de la vie.

 De nombreuses consultations ont eu lieu sur les divers problèmes de la Sécurité sociale. Ou'en pensez-vous?

- La Sécurité sociale, c'est vraiment un monde et on ne sait pas toujours par quel bout aborder ces différents problèmes. Pour la retraite, les orientations avancées par le gouvernement nous paraissent positives. Mais nous n'avons pas eu d'indica-

nouveaux emplois, indemnisation du tion claire. Mme Ouestiaux ne nous a rien dit sur le montant de la re-

> - Et sur le financement des régimes spéciaux? - Pour le moment, on nous posé une série de questions mais le

ministère n'a donné aucune orienta-

#### « D'accord pour un effort des salariés »

- Et vous, que proposez-vous our rééquilibrer les budgets de la Sécurité sociale?

Nous avons des propositions sur les recettes comme sur les dépenses. Côté recettes, nous sommes conscients de la nécessité de les renforcer. La C.F.T.C. a toujours dit qu'elle ne refusait pas d'envisager un certain effort, y compris des salariés étant donné la valeur qu'elle attache à la Sécurité sociale. Nous savons que les majorations de cotisations décidées ces dernières années font approcher l'effort contributif d'une certaine limite mais cela n'a pas empêché de créer ou de développer des systèmes parallèles de protection sociale. Le problème d'un seuil à ne pas dépasser doit donc être examiné sérieusement. On ne peut pas augmenter inconsidérément les cotisations, mais nous sommes prêts à envisager un effort des salariés à certaines conditions, dans la mesure notamment où l'Etat. c'est-à-dire les contribuables prend à son compte ce qu'on appelle les charges indues du régime général. Nous voulons aussi que la solidarité générale s'impose à tous et que chacun participe à cet effort, notamment dans les autres régimes que celui des salariés. Nous sommes également d'accord pour étudier une certaine modification limitée des recettes de la Sécurité sociale. La base de financement doit rester fondée sur les salaires, mais nous acceptons le transfert de quelques points de cotisations calculées sur les salaires vers une taxe sur le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée, en veillant à ne pas tarir les investissements. Il faut dans ce domaine agir avec prudence.

- Et les dépenses? Que préconisez-vous : une réduction ? une meilleure maîtrise?

- Il faut mieux contrôler l'évolution des dépenses, notamment celle qualité des soins, car il y a distorsion entre recettes et dépenses. Cela suppose la décentralisation. Cela fait des années que nous demandons de donner plus de responsabilités aux administrateurs des caisses, à un niveau plus proche des assurés, des médecins, des hôpitaux. Plus de pouvoir et plus de décentralisation permettraient de réduire les abus et doubles emplois.

- Estimez-vous que les projets du gouvernement sur la réforme scolaire menacent la liberté de l'enseignement?

- Nous ne faisons pas de procès d'intention, mais notre inquiétude vient de la lecture des programmes de la majorité et de la concertation avec certains responsables politiques qui ne cachent pas leur Objectif : celui d'aboutir à une intégration de l'enseignement privé dans l'éduca-tion nationale. La C.F.T.C. est en désaccord fondamental pour trois raisons. La liberté de l'enseignement fait partie des libertés essentielles; cette liberté, pour être réelle, suppose des moyens et la remise en cause des efforts accomplis dans le passé pour égaliser les statuts des maîtres, par exemple, serait invraisemblable : ce n'est pas seulement une question de principe, mais aussi d'équité. Enfin, tout le monde ou à peu près reconnaît que l'éducation nationale est un corps immense qui souffre d'une certaine rigidité. Gonfler encore l'éducation nationale alors que l'enseignement privé est très souvent un élément et un facteur de souplesse, de meilleure adaptation, constituerait une erreur considérable. La C.F.T.C. est en tout cas décidée à s'opposer à de telles remises en cause.

- Vous allez prochainement rencontrer M. Menu, le président de la C.G.C. Où en sont vos rapports avec les autres confédéra-

~ Nous allons voir M. Menu, au cours de la deuxième quinzaine d'octobre. Cet entretien - le premier depuis la désignation du gouvernement - aura une importance particulière. Il souligne le maintien de notre attitude : continuer à avoir des contacts avec les organisations qui cheminent avec nous sur la voie la politique contractuelle. Avec la C.G.T. et la C.F.D.T., il u'y a pas de rencontres officielles prévues. Nous avons, avec les représentants de ces syndicats, des contacts mais sur des questions très précises.

- Quels enseignements tirezvous de votre récent voyage en Pologne?

- Les contacts que j'ai eus avec les membres de Solidarité lors de leur congrès ont été bouleversants. Ils m'ont révélé l'enthousiasme des Polonais pour l'expérience qu'ils vivent. Et en même temps ont accru mon inquiétude tant il y a de contradiction entre cette poussée de liberté et un système politique très rigide. Ce qui se passe en Pologne démontre lisé, les dangers que fait courir la conception d'un syndicalisme lié au pouvoir. Les actions des Polonais nous confortent dans notre volonté de renforcer un syndicalisme indépendant fondé sur une économie où l'Etat joue un rôle important sans tout réglementer, sur une société qui donne la priorité à l'homme et aux notions de libertés et responsabi-

Propos recueillis par JOANINE ROY et JEAN-PIERRE DUMONT.

LE MONDE iet chaque icur a la disposition de ses lecteurs des rubriques ous y trouverez peut-être L'APPARTEMENT



CELINE "Men"

58, rue de Rennes

3, avenue Victor-Hugo

## A VOUS POUR UNE SEMAINE.



Mercedes-Benz à la Grande Cascade du Bois de Boulogne du 1er au 11 octobre: en venant essayer le 2 octobre, les Mercedes 82, vous avez une chance de gagner une Mercedes 300 D en prêt pour une semaine.

#### **Prix Kodak** de la Critique Photographique 1981

Depuis 1976, ce prix est allé à des artistes aujourd'hui reconnus. C'était là, leur première grande reconnaissance.

Cette année encore, des artistes seront découverts, aidés, lancès par ce prix d'un montant de 40 000 F. et par l'exposition qu'organise la Fondation Kodak-Pathé. Pour concourir, les photographes trançais ou étrangers lmais résidant en Francel, doivent demander des maintenant les dossiers de candidature à Kodak-Pathé, département des Relations Publiques, 8/26 rue Villiot - 75012 PARIS.

> Les photographies devront nous parvenir avant le 15 octobre 1981.





( عكذا من الأصل

**VALEURS** 

Derrier cours

Cours préc.

Demiar

Demier cours

Rechat

Cours préc.

## ue sociale

d'intentior et la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de l the best of matter par elements of the party of the part Has you can un a service and tent de marie de carrat de la c

tance was to be a fine of the first terms of the fi tekes reminister of the semante e la companya de la Color de la co But a service of the service of the ್ ಆರ್ಥ Service Construction AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY de la position de la Constitución de la constitució de Chi I et al. The season was a contain. We are specially and a series

And Annual Control of the Lab Contract of the Contract THE PERSON LAND ASSESSMENT OF THE PERSON AND ADDRESS. iner emigro. Polices ever a communication of the second s देशोध्य स्थाप का उन्नाम अ 表 题 的复数电子 一点 医节 **电影磁性**不足 1 整 致的效 安。 MARINE THEFT Crabba (17 11 Acid designation of the second de eertisten un Section 19 and 1 tilles post on the notice of make pagent of the control of the 4 THE CAME OF THE STATE OF THE 1

JOANNE FOI ※ 建業を必要できた。サンバー

The state of the s

## Codak ritique aphique Brist Francisco 19 3 Sec. 35

SERVICE S ## 500 M gas of the Co and the state of t general and an area garant profit in the

3-772-11-5

Supply Services AUGUST TO

## LES MARCHÉS FINANCIERS

#### **PARIS** 2 octobre 1981

Accalmie sur le marché de l'or et sur les « indexés »

L'ambiance s'est sensiblement calmée en sin de semaine sur le marché de l'or. Dans leur ensemble, les cours sont encore en baisse mais dans de moindres proportions que jeudi. Ainsi, le lingot est coté 87 360 F, en

recul de 3 140 F alors qu'il avait perdu 5 % environ la veille, le napo-téon, de son côté, cède 8,90 F après les 46,10 F abandonnés jeudi. Les emprunts « indexés » se sont

stabilisés, et le 4,5 % 1973, qui avait perdu plus de 11 % à la séance précédente, s'inscrit vendredi à 2255 F (contre 2198 F).

Dans le même temps, le chiffre

d'affaires du marché officiel de l'or d'affaires du marché officiel de l'or d'est sensiblement étoffé : 27,5 millions de francs après 9,1 millions de francs la veille et 39,4 millions de francs mercredi

Côté valeurs mobilières à revenu toujours aussi variable, les actions nationalisables continuent à opérer des réajustements, après s'être mises singulièrement en vedette jeudi.

Le Crédit du Nord qui n'avait pu être - souligné - depuis mercredi. jour de la reprise des cotations, effectue un bond de plus de 48 %, tandis que d'autres titres s'adjugent 6 % à 7 %, tels Métal Dunkerque, Paris-France, Marit. Chargeurs, la plusvalue revenant à Banque Rothschild avec une hausse spectaculaire de

A côté de telles performances, les replis paraissent presque dérisoires : Colas (-6%), U.F.B. (-5%), mais l'indicateur instantané ne reflète finalement qu'une hausse de 0,4 % envi-

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

#### VALLOUREC. - La société amonca un net redressement de sa situation financière avec un bénéfice net, pour le premier

semestre 1981, de 29,23 millions de francs contre une perte de 6,03 millions au cours de la période correspondante de 1980, le chilfre d'affaires progressant de 16 % dans gression essentiellement par la conjoncture favorable à la société dans le domaine de l'énergie et de la prospection pétrolière. avoir été convaincus.

L'accrossement du chiffre d'affaires consolidé an cours du premier semestre est moindre (5,6 % à 5 816 millions de francs), compte tesu de la cession de cer-taines participations jusqu'à présent conso-lidées, telle la société Armosig.

DOLLFUS-MIEG & Ch. - Après Le 7 % 1973 cède encore en peu de terrain, à 6 900 F (contre 6 999 F) alors qu'il se situait à 7 403 F mercedi dernier. une perte nette de 12.7 millions de francs contre un bénésice net de 2,7 millions de francs, au 30 juin 1980, établi avant toutes

> Au premier semestre 1981, le chiffre d'affaires consolidé hors taxes du groupe D.M.C. s'est élevé à 2 527,2 millions de d'affaires consolidé bors taxes du groupe D.M.C. s'est élevé à 2 527,2 millions de francs, en augmentation de 3,1 % sur celui du premier semestre 1980. Cette progression limitée traduit, d'une part, l'effort de dégagement d'activités on de lignes de produits non rentables mené par le groupe dans le cadre de son plan de recentrage. d'autre part, l'impact d'une conjonctur

|                                                    | East            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INDICES QUOTIDIENS                                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (INSEE, base 100; 31 déc. 1980)                    | Ford<br>Gene    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 sept. 1= oct.                                   | Gene            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs françaises 88.3 88.3                       | Gene            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs étrangères 138,4 138,4                     | LRN             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C" DES AGENTS DE CHANGE                            | LT.T            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Base 100 : 29 déc. 1961)<br>Imige général 92,1 92 | Pfize           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE                           | Schib<br>Tapa   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effets privés de 2 oct 18,5 %                      | i 1300a<br>IJAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COURS DU DOLLAR A TOKYO                            | Unio            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COORS DO DOLLAR & TORTO                            | U.S.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 dollar (en yens), 233   232,10                   | Wes             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **NEW-YORK**

le même temps, pour s'établir à 2 966 mil-lions de francs contre 2 551 millions l'an-née dernière. Vallouree explique cette pro-tance le président Reagan au cours de se conférence de presse en fin d'après-midi

Certes, une décélération est bien constatée sur le taux de base bancaire (prime rate), mais tous les taux ne sont pas à l'unis ainsi que le confirme la hausse des taux de

| VALEUR\$             | LOSES    | LOUIS            |
|----------------------|----------|------------------|
| VALEURS              | 30 sept. | 1º oct.          |
| Alcoe                | 26 1/4   | 25 5/8           |
| A.T.T                | 577/8    | 58               |
| Boeing               | 24 1/8   | 24               |
| Chase Manhattan Bank |          | 50 1/2           |
| Du Pont de Nemours   |          | 38<br>65         |
| Essenzan Kodak       |          | 305/8            |
| Ford                 |          | 193/4            |
| General Bactric      |          | 56 3/8           |
| General Foods        | 28 3 / 4 | 29               |
| General Motors       | 44 5/8   | 44 1/2           |
| Goodyear             |          | 17 1/2           |
| [BM                  |          | 54               |
| LT.T                 |          | 28 1/8           |
| Mobil Cil            | 253/8    | 26 1/8<br>45 3/8 |
| Pfizer               |          | 53 5/8           |
| Taraco               |          | 33 3/B           |
| LAL Inc.             |          | 193/4            |
| Union Carbide        | 48 1/2   | 48 1/2           |
| U.S. Street          |          | 26 1/8           |
| Westinghoute         | 24 1/2   | 25 1/8           |
|                      |          |                  |

#### Léger progrès

|   | Wall Street a accentué jeudi son mouve-     |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | ment de reprise amorcé en début de se-      |
| ì | maine et l'indice Dow Jones des valeurs in- |
|   | dustrielles a gagné 2,28 points au cours de |
|   | cette sérnce, pour s'établir à 852,26.      |
| 1 |                                             |

mais les professionnels ne semblent guère Bien décidé à défendre l'imégralité de son programme budgétaire, et notamment les réductions de dépenses annoncées de puis plusieurs jours, le chef de l'exécutif a fait savoir qu'il n'hésitera pas à exercer son droit de veto, soulignant au passage que les taux d'intérêt out commencé à refluer,

| I tendement for are to deriver adjunction   |
|---------------------------------------------|
| de bons du Trésor.                          |
| Les tanz des bons à trois mois ont en ef-   |
| fet atteint 14,669 % contre 14,198 % lors   |
| de la précédente mise aux enchères, et la   |
| même tendance est observée sur les bons à   |
| six mois dont le taux de rendement s'ins-   |
| crit à 14,932 % contre 14,198 %.            |
| Les valeurs énergétiques sont allées de     |
| l'avant, les hausses concernant 834 titres. |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |

| <b>≻</b> | VALEURS              | 30 sept.       | 1º oct.          |
|----------|----------------------|----------------|------------------|
| 6        | Alcoe                | 26 1/4         | 25 5/8           |
| ٠,       | AT.T                 | 577/8          | 58               |
| =        | Boong                |                | 24               |
|          | Chase Menhantan Bank | 505/8<br>381/8 | 50 1/2<br>38     |
|          | Du Port de Nemous    | 55 '/B         | 85               |
| -        | Foxon                | 307/8          | 305/8            |
|          | Ford                 | 20             | 193/4            |
|          | General Electric     |                | 56 3/8           |
|          | General Foods        | 283/4          | 29               |
|          | General Motors       |                | 44 1/2           |
|          | Goodyear             | 173/B<br>541/4 | 17 1/2<br>54     |
| - 1      | LT.T.                |                | 28 1/B           |
|          | Mobil Cil            | 25 3/8         | 26 1/8           |
|          | Pfor                 |                | 453/8            |
| Ē)       | Schlumberger         |                | 53 5/8           |
| - 1      | Taxaco               |                | 33 3/8<br>19 3/4 |
| 5        | U.A.L. inc.          | 183/4<br>481/2 | 19 3/4<br>48 1/2 |
| וכ       | U.S. Stari           | 26 1/4         | 26 1/8           |
|          | Wastinghouse         | 24 1/2         | 25 1/8           |
|          | Xerox Corp.          |                |                  |

|     |                                                                                  | prec.           | COURT          |                                     | buec.            | cours              |                                      | prec.               | COURS        | 1/10                                     | Free              | Rachat            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Crédit Lycaneis                                                                  | 271 40          | 353 60         | Mokta                               | . 480            |                    | É                                    | ngères              | •            | 1                                        | inches,           | net               |
| 1   | Crédit Univers                                                                   | 280             | 285            | Mors                                | 156 20           |                    | 1                                    | iga es              | _            | ł                                        | <del> </del>      |                   |
|     | Créditel                                                                         | 148             | 88 50<br>148   | Nevel Womes                         | . 15 BK<br>. 120 |                    | AEG                                  | 170                 | J            |                                          | 0437              |                   |
| ı   | Dement-Servic                                                                    | 1000            | 1037           | Plavig. (Not. do)                   | . 120<br>. 64 40 | 120                | Algo                                 | 56 10               |              | ) 5                                      | CAV               |                   |
| - 1 | Darblay S.A                                                                      | 1 00            |                | Nicoles                             | 410              | 400                | Algemeine Bank                       | 190<br>903          | 815          | <b>.</b>                                 | i i               |                   |
|     | Degranger                                                                        | 387 90          | 353 20<br>105  | Nodet-Gaugis                        | . 276            | 275                | Am, Petrolina                        | 382                 |              | 1= catágorie                             |                   |                   |
| ١.  | Delplande S.A                                                                    | 148 60          |                | Oren, F. Paris                      | 910              | 905                | Arbed .,                             | 16030               |              | Actions France<br>Actions Investiss.     |                   | 146 58<br>171 59  |
| -   | Dalmas-Vieljeuz                                                                  | 363             | 363            | OPB Paribes                         |                  | 119 60<br>125      | Assuriance Mines                     | 58 20               |              | Actions selectives                       |                   |                   |
| -   | Dáv. Rág. P.d.C & 3                                                              | 114             | 114            | Origny-Depresia                     |                  | 185                | Seo Pop Espanol<br>B. N. Mexique     | 140<br>28 50        | 140<br>26 50 | Aussicandi                               | 236 95            | 226 21            |
|     | Duirans-Vieljeur Dév. Rég. P.d.C & Didot-Bottin Diet. Indochine Drag. Trev. Pub. | 370             | 295<br>385     | Palais Nouveauté                    | 240              | 240                | I B. RéoL leternet                   | 1 58200             | 55580        | AGF. 5000                                | 175 03            | 167 08            |
| . 1 | Drag, Trav, Pub                                                                  | 170             | 176            | Peris-Origins                       | 385              | 88 40              | Besigne Rand                         | [52                 | 53<br>103 50 | Aglimo                                   | 270 55            | 258 2R            |
| ١,  | ) NGC-1700king                                                                   | j 340           | 830            | Paris Récezorapes                   | 196 20           | 369 (<br>  174.70c | Bell Carrada                         | 102<br>95 80        |              | Altes                                    |                   | 167 44<br>159 08  |
|     | Deniop                                                                           | 1015            | 1050           | Pathi-Cinéma                        | J 6950           | 72 30              | Boweter                              | j 25 15             | 26 50        | ALT.O                                    |                   | 302 89            |
|     | Easter Vitage                                                                    | 469             | 489 90         | Pethé Marconi                       | , 4080           | <b></b>            | British Petroleum                    |                     | 4050         | Bourse levesties.                        |                   |                   |
| ,   | Ecco                                                                             | 701             | 690<br>458     | Ples Wonder                         | 130              | {····              | Br. Lambert<br>Caland Holdings       | 190<br>94           | l            | C1P                                      | 598 OS            | 571 92            |
| ا : | Economiete Centre                                                                | 135             | 135            | Piper-Heidsleck                     | 296<br>295       | 285<br>289         | Canadian Pacific                     | 252 10              | 253          | Convertino                               |                   | 188 47            |
| ı   | Electro-Financ                                                                   | i 296           | 294            | Profile Tubes Est                   | 1270             |                    | Cockeril-Ougre                       |                     |              | Contessa                                 |                   | 614 19<br>238 46  |
| :   | ELM. Lebiano                                                                     | 239<br>345      | 233<br>348     | Promodès                            | 1150             | 1150               | Cominco                              | 210                 | 300          | Croise, Insmobil                         |                   | 235 14            |
| 1   | Exception Paris                                                                  | 180             | 177 50         | Protopost and Lain.R.               | 2080             |                    | l Coursaukie                         | L 8                 |              | Droug <del>t Francy</del>                |                   | 189 58            |
|     | Epargree (B)                                                                     |                 | ••••           | Providence S.A                      | 280<br>486       | 290<br>485         | Dert. and Kraft                      | 1 321               | 49 70        | Drosot-Investiga                         |                   | 434 51            |
| ۱ ا | Epargne de France                                                                | 355             | 355            | Radiologie                          | 56               |                    | I Day Charried                       | 175.60              |              | Epergia                                  |                   | 185 99<br>845 88  |
| 5   | Ernsult-Somes                                                                    | 24 40<br>184    | 178            | Roff Court D                        | 196              | 186                | Dreadner Bank                        | 480                 |              | Epargne-Industr                          |                   | 295 5B            |
| : 1 | Eurobeit                                                                         | 131             | 130            | Restor-For. G.S.P                   | 750<br>134       | 133                | Est-Asistique                        | 70                  |              | Epargne-inter                            | 443 38            | 423 27            |
| Ί.  | Euromarché                                                                       | 900<br>95       | 905<br>91 20   | Ricque-Zen                          | į 123            |                    | Ferames d'Asi,<br>Finoutremer        | 137                 | 133          | Epergrae-Oblig                           | 140 07            | 133 72            |
| ij  | Filia Porte                                                                      | 829             | 928            | Ripolin                             | 72               |                    | Finalder                             | 031<br>23           | 23           | Epargne-Unit<br>Epargne-Valour           |                   | 509 02<br>239 11  |
| : [ | Form Victor (Ly)                                                                 | 256<br>6 50     | 250            | Risie (La)                          | 18 20<br>194 .   | 189                | í Géo. Belaiana                      | [ 158 60            |              | Euro-Croissance                          |                   | 248 06            |
| 3   | Final Residents                                                                  | 63 40           | 63 50          | Rochette-Cence                      | 24               | 22 30 c            | <b>General</b>                       | j 2240              |              | Financière Privile                       |                   | 561 47            |
| . 1 | FRPP                                                                             | 172 20          |                | Restario (Fig.)                     | 154 80           |                    | Geodyear                             | 123                 |              | Franço-Epargue                           | 437 25<br>288 29  | 417 42<br>275 22  |
| , J | Frec                                                                             | 340<br>1250     | 341<br>1250    | Routpier et Filts                   | 71<br>240        | 68<br>240 a        | Graces med Co                        | 278                 |              | France-Garantie                          |                   | 233 85            |
| ١į  | Foncière (Cie)                                                                   | 161 10          |                | Sacer                               | 40 20            |                    | Grand Metropolitan<br>Gulf Of Caredo | 23 50<br>126 50     |              | France Investigs                         |                   | 248 32            |
| ŀ   | [ Fonc. Agache-W [                                                               | 342             | 95 50a<br>1190 |                                     |                  | 47 50 a            | Hartebesst                           | 405                 | 395          | FrObl. (noest.)                          |                   | 312 83            |
| ۱ ٔ | Fonc. Lyonosise                                                                  | 117             | 115            | Safe-Alcan                          |                  | 174<br>740         | Honeywell lac                        | 55R                 |              | Francic                                  | 174 15<br>167 60  | 166 25<br>160     |
| ď   | i Foram Goesanoni                                                                | 2190            | Z2 80          | Saincent et Brice                   | 134 60           |                    | Hoogoven                             | 41<br>215           | 217          | Frections                                | 307 39            | 293 45            |
|     | Forger Stresbourg                                                                | 126 60          | 127 50         | Seine Rapbeli                       | 106              | 106                | Int. Min. Chem                       | 260                 | 259          | Gestion Mobiliere .                      | 382 10            | 364 77            |
| 1   | France LA.R.D                                                                    | 131             | 132            | Selies du Midi<br>Senta-Fé          | 279<br>130       | 280<br>127         | Johannesburg                         | 500<br>10 36        | 10 90        | Gest. Randsmant .                        | 375 33            | 368 31            |
| ٠J  | France (La)                                                                      |                 | 485            | Satar                               |                  | 96 50              | Latock                               |                     |              | Gest. Sel. France                        | 251 54            | 240 13            |
| ı   | F.B.M. (Li)                                                                      | 70<br>258       | 260 10         | Sevoisienne (M)                     | 90               | 90                 | Management                           | 490                 | 519          | IMSL                                     | 249 54<br>415 46  | 238 22<br>396 62  |
| ۱-  | Fromagenies Bal                                                                  | 302             | 300            | SCAC                                | 160<br>75        | 161<br>86 40 c     | Marke-Spencer<br>Mataushita          | 16<br>39 90         | 15<br>38     | Interoblig                               | 8564 94           | 8287 25           |
| 1   | From PRenard                                                                     | 405<br>852      | 421<br>851     | Selling Lablanc                     |                  | 203                | Mineral Restorer                     | 62 50               |              | Interselect France .                     | 186 48            | 178 02            |
| i   | Geursont                                                                         | 351             | 360            | Semelle Maubeuge                    |                  | 92 50              | Nac. Mederlander<br>Norande :        | 302<br>145          | 163 70       | Intervaleurs indust.                     | 284 98<br>438 26  | 272 06            |
| ł   | Gezet Eaux                                                                       | 659             | 680            | SEP.(M)                             | 60               | .:::               | Circui                               | 15 90               |              | Laffitta-France                          | 147 27            | 418 39<br>140 58  |
| 1   | Generatio                                                                        | 186<br>21       | 192<br>21 80 d | Séquenaise Banq<br>Serv. Equip. Véh | 226<br>19 90     | 282<br>19 90       | Pakhoed Holding                      | 102                 |              | Latica-Obig                              | 125 67            | 119 97            |
| 1   | Gerterni (Ly)                                                                    | 295             | 300            | SE                                  | 830              | 830                | Petrolina Canada<br>Pfizar inc       |                     | 306          | Laffitte-Rand                            | 161 26            | 153 96            |
| ł   | Gévalot                                                                          | 57 50<br>168 10 | •••            | Sizi                                | 66               | 84 90              | Phonix Assumec                       | 29 50               |              | Lafitta-Tokyo ,<br>Livret portafazilla . | 501 13<br>309 40  | 478 41<br>295 37  |
| ı   | Gr. Fin. Constr<br>Gds Mazil Corbeil                                             |                 | 167            | Siconal                             | 125 20<br>470    | 130 20<br>495      | Provident Stayn                      | 10 90<br>262        | 256 FO       | Muhi-Obisations .                        | 358 50            | 290 37<br>342 24  |
| ı   | Goulet-Turnin                                                                    | 183 [           | 177 50         | Sinvin                              | 107 50           |                    | i Process Genzhie                    | 518                 | 200 DU       | Multirenderment                          | 124 69            | 119 04            |
|     | Gas Moul. Paris<br>Gas Trav. de l'Est                                            | 263<br>23 80    | 260 j          | Siph (Plant, Herrica)               | 140              | 140                | Rollingo                             | 620                 | ••••         | Montiel Investige                        | 219 64            | 209 68            |
| I   | Groupe Victoire                                                                  | 313 50          | 313 50         | S.K.F                               | 76 30<br>295     | 79 30 d<br>289     | Robeco                               | 622<br>40           |              | Hetio-Inter                              | 609 02<br>364 68  | 581 40<br>348 12  |
| ı   | G. Transp. Ind                                                                   | 95 90           | 96             | SMAC Acidenid                       | 159              | 157 40             | S.K.F. Aktisholog                    | 154                 | 166 50       | Oblisam                                  | 131 93            | 125 95            |
| 1   | Huard-LLC.F                                                                      | 80<br>27 50     | 81<br>27 50    | Social Giologo                      | 302              | 295                | Sperry Rand                          | 250<br>193          | 250          | Pacifique St Honoré                      | 251 95            | 269 06            |
| j   | Hydro-Exergie<br>Hydroc, St-Denis                                                | 71              |                | Sofal financière<br>Sofio           | 355<br>133 60    | 350<br>133         | Stationation                         | 118                 | 120          | Paribas Gastion                          | 331 99            | 316 94            |
|     | Hydroc, St. Denis<br>Immindo S.A                                                 | 115             | 116<br>140 20  | Soficorai                           | 248              | 249                | Sud. Allumetten                      | 118                 |              | Pierre Investies<br>Rothechild Expans.   | 288 43<br>508 44  | 275 35<br>485 38  |
|     | Immirwest                                                                        | 126 10          | 115 10         | S.O.F.LP. (M),                      | 93 50            |                    | Tenneco                              | 237 50<br>56        | 250          | Sicur. Mobiling                          | 341 72            | 325 22            |
|     | immoheil                                                                         | 155             | 155            | Softagi                             |                  | 202 50             | Thyseen c. 1 000                     | 174                 |              | Silec. Mabil. Div                        | 234 79            | 224 14            |
|     | Immobenque                                                                       | 260<br>1383     | 270 d<br>1383  | Sogepel                             | 394<br>132 50    | 393 50<br>136      | Vel Reets                            | 487<br>210          | 489          | S.P.I. Privinter                         | 172 43            | 164 61            |
| Г   | immolice                                                                         | 221             | 221            | Screbail                            | 261              | 250 60             | Valle Mortagne<br>Wegare-Lits        | 147                 | 148          | Selection-Rendera. Select. Val. Franç    | 128 08<br>141 28  | 122 25<br>134 87  |
|     | trop. 6Lang                                                                      | _ 6 10          |                | SPEG                                |                  | 160                | West Rand                            | 18 50               |              | S.F.L. ir. et és                         | 283 31            | 270 48            |
| _   | lodustrielle Čie                                                                 | 290<br>185      | 295<br>185     | Speichim                            | 165<br>128       | 125                |                                      |                     |              | Sicreimno                                | 336 86            | 321 39            |
| 3   | Intertechnique                                                                   | 779             | 789            | Spie Batignolles                    |                  | 129 90             | HORS-                                | COT                 | =            | Sicary 5000                              | 145 81            | 139 20            |
| -   | Jaz S.A.                                                                         | 100<br>73 70    | 97<br>70 70 o  | Sami                                | 320              | 332                |                                      |                     | - 1          | S1 Est                                   | 665 07<br>229 34  | 634 51<br>218 94  |
| 0   | Kanta S.A.                                                                       | 276 50          |                | Synthelabo Taittinger               | 95<br>360        | 96<br>346          | Compertim                            | ont spéc            |              | Savara                                   | 206 71            | 197 34            |
| إ   | Lafitté-Bail                                                                     | 153             | 151            | Testus-Aequitas                     | 110              | 345<br>98 50 s     | I                                    | 1                   | 1            | Simulatio                                | 162 33            | 154 97            |
| 9   | Lamber Frêres<br>Lampes                                                          | 113             | 1              | Them at Made                        | 52               | 52                 | Entrepose                            | 173<br>202          | 175<br>202   | Shinter                                  | 233 78            | 223 18            |
| οď  | La Broasa-Dupoet                                                                 | 94 50           | ]              | Tisamétai                           | 42 80            |                    | Scorae                               | 131                 | 131          | S.I.G                                    | 480 85<br>741 56  | 458 52<br>708 03  |
| 0   | Lebon Cie                                                                        | 345             | 349            | Toor Ettal                          | 189 80<br>158 60 | 187<br>152 50      | Softher                              | 219 I               | ا يريزو      | Sogepargne                               | 270 94            | 708 03<br>268 65  |
| J   | Leroy                                                                            | 53 50<br>251    |                | Užmeg                               | 82 10            | 82 60              | Rodersco                             | 340 i               | 347 40       | Sogever                                  | 551 93            | 526 90            |
| 9   | Locabel immob                                                                    | 252             | 252            | Uline S.M.D                         | 77 30            | 78 90              | Audenalar                            | La                  |              | Soginter                                 | 684 GT            | 852 99            |
| ١   | Loca-Expansion                                                                   | 117             | 117<br>139 10  | Ugisso                              | 127 10<br>272 10 | 272 10             | Autres valeu                         | (\$ 17 <b>075</b> ( | 2008         | Soled Invetige                           | 320 58            | 306 04            |
|     | Locatel                                                                          | 139<br>300      | 301            | Unidel                              | 85               | 81 60              | Alser                                | 128 60              |              | Unifrance                                | 221 35<br>170 25  | 211 31<br>162 63  |
| J   | Lordex (Hy)                                                                      | 93 80           | 92 30          | U.A.P                               | 562              | 552                | Cellolose do Pin                     | 35                  | ]            | Uniforcier                               | 447 35            | 427 Q6            |
| J   | Louria                                                                           | 220 20<br>123   | 220 (<br>123   | Union Brasseries<br>Union Habk      | 50<br>216        | 51<br>216          | Coperes:                             | 550 (<br>13         | 550          | Unigestica                               | 390 28            | 372 58            |
| - ( | Lycareise Immob                                                                  | 109             | 108 50         | Un. Inem. France                    |                  | 210                | La More                              | 70 20               | ···· a       | Uni-Japon                                | 612 56<br>1349 50 | 584 78            |
| ŀ   | Magasins Uniprix                                                                 | 57 50           | ····           | Un. Ind. Crédit                     | 222              | 222                | Matakagigus Misikos                  |                     | 140          | Valorem                                  | 257 60            | 1305 13<br>245 92 |
| - 1 | Magnant S.A                                                                      | 48              | ~:: 1          | Union Incl. Ouest                   | 275 10           | 279                | Octanic                              | 25 60               |              | Uhrminatia                               | 462 04            | 290 02<br>290 01  |

## MARCHÉ A TERME

| POR.  VALE  3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | URSE  URSE  URSE  45-64 7 953 96 6% 67 16 % 80-92 206  URS Control 176 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE P    DE P                                                                  | ARIS  VALEI  Agr. Inc. Mac Air-Inclustrie Altred Herica Althrope Alsacianne B Amen Arthis Arthis Arthis Arthis Buin C. Mone Banque Herve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COURS  1 dellar (  DRS   0    Sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DU DO  en yeas)  ours   Densire    ours   Cours    ours   Cour | DALEUF  VALEUF  VALEUF | BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Joint Carticle JS. Sten JS. Sten Westinghouse Gran Corp.  784 83 513 582 78 50 129 60 129 60 129 60 141 60 108 20 101 12 80 101 101 101 101 101 101 101 101 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C.G.V. Chambon (M.) Chambourcy (M.) Condition (M.) Conjoin (M.) Conjoin (M.) Comp. (M.) Comp | 48 1/2 44 1/2 26 1/4 27 24 1/2 22 4 1/2 24 1/2 24 1/2 24 1/2 24 25/8 4 25/8 4 25/8 4 25/8 4 25/8 4 25/8 4 25/8 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demier cours.  187 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hutchisson | ponis  sealin  sealin | 145 10 155 280 1383 221 6 10 290 185 779 100 77 70 278 50 153 112 94 50 345 50 251 117 139 30 30 20 20 123 109 57 50 48 92 232 25 20 308 203 | 383 221 6 85 o 295 o 185 | Sofial financiare Sofia Sofiani Sofian | 248 33 54 3394 132 56 132 56 150 360 360 360 360 360 360 360 360 360 36                          | 133<br>249<br>57<br>393 50<br>136<br>250 60<br>150<br>125<br>129 90<br>532<br>96<br>346<br>96 50<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187 | Compose Autres A | 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 489 107 148 18 50 18 25  OTE  Spécial 175 181 19 19 10 347 40  10 550 10 550 10 140 10 15 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 18 10 18 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paribus G<br>Pierre law<br>Rothschill<br>Sécur, Mi<br>Sélec. Mi<br>Séle                                                                                                                                                                                                                                                                                     | estins Id Expanse. children shall Disc. shitter                                                                                                                                                                                                                                    | 288 43<br>508 44<br>508 44<br>347 72<br>172 43<br>128 06<br>141 28<br>283 31<br>336 86<br>145 07<br>165 33<br>229 34<br>206 71<br>162 33<br>233 78<br>480 85<br>741 85<br>270 94<br>551 93<br>564 01<br>320 58<br>47 35<br>390 25<br>612 56<br>1349 50<br>257 60<br>452 34                                                                | 203 094<br>275 35<br>485 38<br>326 22<br>224 14<br>164 61<br>122 25<br>134 82<br>139 20<br>634 91<br>197 34<br>195 31<br>223 18<br>94<br>195 31<br>223 18<br>94<br>195 31<br>185 52<br>708 03<br>258 65<br>555 90<br>652 89<br>306 04<br>211 23<br>182 53<br>427 05<br>372 58<br>534 78<br>1305 13<br>245 82<br>432 31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| complèt<br>les cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e dans nos o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dernières édir<br>nt corrigées<br>Cours Premi                                 | tions, des e<br>dès le lend<br>er Denser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erreurs peu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vent parfois<br>ens la prem<br>Compen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | figurer dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ] ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compt.                                                                                                                                       | Соптрел-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>=</b> co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ation des                                                                                        | valeurs ayar ne pouvon                                                                                                                                                 | nt été l'Obje<br>s plus gar<br>Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | et de tran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sactions entinactitude des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | derniers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 et 14 h<br>s cours c                                                                                                                                                                                                                                                             | 30, Pou<br>de l'aprè<br>Densier                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r cette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2564 4.5.2 2564 4.5.2 2564 4.5.2 2564 6.C.A. 230 A.B. 230 A.B. 250 | 9% 1973 LE. 3% Liculde Supern. | 76 507 76 178 178 448 450 195 20 194 5 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 | 2263<br>2801<br>330 50<br>96 50<br>96 50<br>96 50<br>16 50<br>92 72 7<br>256 180 50<br>197 256 180 50<br>197 256 180 10<br>199 110<br>110 1099 120 10<br>115 542 70<br>115 40 10<br>116 70<br>117 106 70<br>118 106 70<br>1 | 2284<br>22870<br>470<br>330 50<br>350 10<br>152<br>153 80<br>1557<br>1255<br>144 40<br>1177 40<br>157<br>1597<br>1505<br>1059<br>157<br>1597<br>1597<br>1597<br>1598<br>1597<br>1598<br>1599<br>1597<br>1598<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599<br>1599 | 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295 7 7 12 114 280 289 287 712 114 280 289 287 712 114 280 289 289 287 334 334 324 325 55 850 344 325 55 850 864 10 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 578 588 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 | 295 22 7711 8 5 1 141 50 1 124 50 1 182 50 1 193 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 195 6 1 1 | 95 296 300 920 120 40 95 183 24 35 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 150 68 | Punhost Pennot-Ricard Perrod-Ricard Perrod-Ricard Perrodes (Frea)  - (obt.) Polise Pocision Polise Pocision Polise Pocision Polise Radots Radots Ricard Radots Rado | 296 2895 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 1158 100 50 11 | 288 282 105 20 165 70 55 20 140 56 80 188 50 330 105 50 135 10 480 420 278 50 115 501 180 105 110 285 115 501 110 285 112 501 110 285 112 501 110 285 112 501 110 285 112 501 110 285 112 201 201 201 201 201 201 201 201 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215<br>95<br>95<br>95<br>95<br>96<br>190<br>10<br>127<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 290 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                          | 7 50 94 20 128 215 370 1280 215 58 1260 540 102 586 410 102 586 446 390 300 385 168 390 445 170 230 245 144 310 185 144 310 185 385  MARC  Entry-Unis Allemagne Belgique (1 Pays Bas (1) Cannote (1) Espiegre (1) Cannote (1)  | LLLS. LLC.B. LLC.B. LLC.B. LLS.B. LLC.B. LLC | 274 2 104 1 7 50 1 122 10 11 120 1 120 1 120 1 1170 1 20 685 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 70 570 1145 11550 320 320 320 320 320 320 320 320 320 32                                                                                                               | 265 20 162 90 125 40 195 10 355 10 356 50 316 50 30 376 50 30 377 10 316 50 30 377 10 316 50 30 377 10 48 70 299 161 141 202 50 275 106 231 223 50 143 305 152 50 412 233 12 208 208 272 51 9 750 4500 278 96 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 330 67 118 24 395 396 200 695 370 398 11180 545 570 325 58 330 770 390 220 67 220 47 720 127 406 39 310 225 435 240 2 871 3500 6 77 500 8 200 77 500 8 70 34 500 8 70 35 900 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 | Gen. Motors Goldinkle Hermony Fistechi Hermony Fistechi Hoschat Akt. Ing. Chemical Inc. Limited Inc. Inc. Limited Inc. I | 228<br>63 20<br>111 90<br>21 80<br>383<br>34<br>108 90<br>409<br>517<br>364<br>191<br>10900<br>485<br>677<br>346 80<br>214 30<br>214 30<br>216 30<br>374 30<br>374 30<br>216 30<br>374 3 | 62<br>111 10<br>21 10<br>384<br>35 20<br>108 40<br>395<br>205 20<br>620<br>1000<br>518<br>637<br>355 50<br>58 10<br>304<br>770<br>395<br>61<br>273 50<br>407<br>44 35<br>722<br>119 50<br>410<br>301<br>423<br>311<br>2 94<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301<br>301 | 21 10<br>381<br>35 20<br>108 40<br>394<br>252<br>520<br>385<br>194<br>11100<br>514<br>704<br>61 50<br>308<br>784<br>787<br>784<br>789<br>80<br>44 80<br>781<br>110<br>101<br>330<br>275 10<br>419<br>101<br>330<br>275 10<br>419<br>292<br>101<br>101<br>308<br>2 92<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>10 | 600018  328 61 50 110 21 30 384 34 80 107 40 385 204 618 385 10820 508 691 307 50 770 385 221 \$0 60 \$0 307 50 770 385 221 \$0 44 720 121 70 100 10 330 271 426 310 2 89                                                                                                                                              |

# Le Monde

#### UN JOUR DANS LE MONDE

#### IDÉES

2 LA FRANCE ET L'ART : - Pour le mécénat », par Daniel Templon ; « Le malade de la reine », par Gabriel Matzneff ; « Le génocide

#### **ÉTRANGER**

#### 3 - 4. EUROPE

4. ASIE - CHINE : l'auteur d'un témoignage sur les camps de travail serait

5-G. AMERIQUES PARAGUAY : - De l'électricité dans l'air » (II), par Jean-Pierre

- ÉTATS-UNIS : le président Reagan tente d'ébranler l'opposition du Congrès à la vezte des aviousradars à l'Arabie Sacudite. 7. AFRIQUE

- ALGÉRIE : la visite de M. Defferre. 9. PROCHE-ORIENT

#### **POLITIQUE**

10. Les travaux parlementaires.

La demande d'exclusion

M. Fiszbin du P.C.F.

#### SOCIÉTÉ

12. Le premier anniversaire de l'atten tat de la rue Copernic.

— JUSTICE : le procès de l'affaire

de Broglie : les « phantasmes » du docteur Nelly Azarad. 13. MÉDECINE : les Entretiens de - EDUCATION,

> LE MONDE **DES LOISIRS** ET DU

**TOURISME** 15. CATALOGUES AU CRIBLE : ' JA

jours on bout du train. 18. CÉVENNES : laissera-t-on se taire

les clochers de la tourmente? - POINT DE VUE : « Le chèquevacances sera-t-il endossé? », par

- HOTELLERIE : l'été de la chambre 19. AUVERGNE : sang et venge 20 à 22. Philatélie, Jardinage ; Hip-pisme ; Plaisirs de la table ; Jeux.

#### CULTURE

23, CINÉMA : la Festival de San - THÉATRE : Peer Gynt, mis ea

25-26. FADIO-TELEVISION : la station la plus écoutée en lle-de-France entre 20 heures et 1 heure

est une radio libre.

- VU : « Les gens ».

27. ÉCHECS : Karpov ressporte la première manche du champiosnat de

#### **ÉCONOMIE**

29. Le projet de budget sur l'orbanisme et le logement. 30. NATIONALISATIONS : les députés U.D.F. ; « Un projet flou et 32. ÉTRANGER.

RADIO-TELEVISION (25-26) INFORMATIONS - SERVICES . (27) :

Rétromanie; Météorologie; Loto; «Journal offi-ciel». Annonces classées (28-29)

Carnet (26); Mots croisés (22); Programmes spectacles (24-25); Bourse (35).

Le numéro du « Monde daté 2 octobre 1981 a été tiré à 574 816 exemplaires.



ABCDEFG

Une décision du ministère de l'éducation nationale

#### Tous les maîtres auxiliaires seront payés à temps complet

Dans une note de service qu'il a adressée, le jeudi la octobre, aux recteurs d'académie, M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale, précise les conditions de réemploi des maîtres auxiliaires. Cette note fait suite aux circulaires publiées peu de jours avant la rentrée scolaire lla Monde du 4 septembre) et réaffirme — avec plus de force — la voionté du ministre d'assurer le réemploi des maîtres auxiliaires ayant exercé au cours de la dernière année scolaire. scolaire.

Constatant la difficulté à

a metire un terme au lourd pas-sif que constitue l'auxiliariat en une seule rentrée sans dissiultés et sans un certain nombre de contraintes », le ministre préco-nise les dispositions suivantes :

● Les maîtres auxiliaires affec-tés sans l'avoir souhaité sur des demi-postes vacants doivent être rémunérés à plein traitement à compter de la date de la rentrée. Leur service hebdomadaire étant Leur service hebdomadaire étant de vingt et une heures dans les collèges et les lycées d'enseigne-ment professionnel (L.E.F.) et de dix-huit heures dans les lycées, les maîtres auxillaires en plus de leurs heures de cours « doivent être utilisés prioritairement pour

couvrir des besoins de remplace-ment dans l'établissement où ils sont affectés ».

• Les maîtres auxiliaires cat-Les mattres auxiliaires rat-tachés administrativement à mi-temps à des établissements et n'assurant pas de tâche d'ensei-gnement seront, eux aussi, rému-nérés à plein traitement à comp-ter de la date de la rentrée. La pate virigles que ser mettres euxinote précise que ces maîtres auxi-liaires doivent se voir confier des postes qui se révéleraient vacants pour le reste de l'année. Les enpour le reste de l'année. Les en-seignants qui ne seraient pas employés sur de tels postes pour-raient être utilisés pour assurer des remplacements temporaires dans des zones limitées géogra-phiquement. Dans tous les cas, s'ils refusent, ils doivent être considérés comme démission-

[Las quelques manifestations de maîtres auxiliaires, qui, pourtant, ont rassemblé pen d'euseinants, ont-elles influencé le ministre? On peut le penser à la lecture de cette note d'information. Les maîtres auxiliaires obtiennent satisfaction. Mais au-delà de la satisfaction d'une revendication matérielle, le ministre instaure aussi un dispositif

qu'on appelle les « gros comptes «

c'est-à-dire les grands clients (admi-

nistrations, grandes entreprises). La

seconde aura en charge les autres

librement accès à toutes les recher

ches et à tous les produits de la

compagnie. Pour le moment, cette

réorganisation ne touche qu'I.B.M.-

Etats-Unis, mais des études sont

actuellement menées pour l'étendre

Officiellement, on explique cette

réorganisation par le fait que la

concurrence interne avait été mai

vécue par la compagnie ces der-

nières années. D'autant qu'il appa-

raft, de plus en plus, que l'informa-

tique forme un tout et au'on ne

saurait à l'intérieur de la même entre-

prise, fût-ce î.B.M., avoir une déper-

l'administration Reagan, il paraît

acquis que les menaces de déman-

tèlement d'I.B.M. ont disparu. La

'doctrine officielle viserait plutôt au

renforcement des multinationales

américaines. Dans ces conditions, il

n'était plus utile de maintenir la fic-

tion d'une concurrence interne.

Suicide d'un détenu.

Roland Pain, vingt-trois ans, s'est donné la mort jeudi 1= octo-

bre, dans sa celiule de la prison Saint-Paul à Lyon. Roland Pain

explication complémentaire.

en Europø.

#### PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL D'ORDINATEURS

#### I.B.M. réorganise ses activités aux Etats-Unis

L.B.M., premier construc- complète des produits 1.B.M. La teur mondial d'ordinateurs, a première division s'occupere de ce annoncé, jeudi 1º octobre, une importante réorganisation de ses structures aux Etats-Unis.

Il y a environ sept ans, la compagnie avait décide de scinder ses activités en trois grandes divisions : le matériel de bureau (machine à écrire) ; les systèmes de grande diffusion (ordinateur de bas de gamme): la division ordinateur (moyen et haut de gamme). Cette réforme répondait à deux objectifs : d'abord introduire une certaine émulation entre les vendeurs de chaque division. Ainsi ceux des systèmes de grande diffusion proposalent des prodults qui pouvaient concurrencer certains matériels des deux autres divisions. Ensuite, I.B.M. était engagé à l'époque dans de multiples procès d'une possible séparation de la

La structure adoptée à cette époque permettait de répondre en partie aux accusations, I.B.M. expliquant que la concurrence existalt déjà à l'intérieur même de la compagnie. En outre, celle-ci, en procédant à une séparation entre grande et petite informatique, anticipalt en ment qui lui aurait été défavorat

qualque sorte sur un éventuel juge La réorganisation annoncée prévoit la suppression de ces divisions. Il y aura deux grandes branches, qui proposeront chacune la gamme



A DROTTE. EN REMONTANT LES CHAMPS-ELYSEES.

LE CHARME SUBLIME DES IMPRIMÉS D'HIVER DEPUIS 24,50F LE MÈTRE LE COIN DES TROUVAILLES ET DES BONNES AFFAIRES LE CLUB CHIC DES LAINAGES, TWEEDS, DRAPS, RÉVERSIBLES, ÉCOSSAIS, JERSEYS, CACHEMIRES, MOHAIRS

LA FAMEUSE BOUTIQUE DES SOIERIES, DENTELLES, LAMÉS, TISSUS BRODÉS ET BROCHÉS

36. CHAMPS-ĖLYSĖES - PARIS

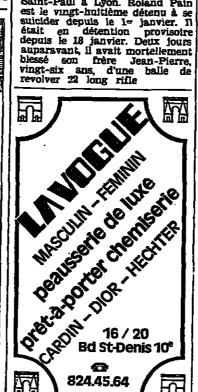

#### Demain LE MONDE DIMANCHE

Retraités : l'enfer c'est l'autre

Enquête de Liliane Delwasse

#### L'intégration de deux journalistes communistes à TF1

ces deux journalistes communis-tes n'a été annoncé officiellement

#### M. DELORS : les épargnants qui ont la conscience claire peuvent dormir tranquilles.

M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances, répondant, vendredi matin 2 octobre, à l'Assemblée nationale, à une question de M. Cousté (apparenté R.P.R., Rhône), a déclaré qu'en maintenant l'anonymat sur les transactions de l'or le gouvernement aurait « cautionné le fait que celui qui place de l'argent d'une manière stérile et qui spécule contre le franc est mieux traité que celui qui gagne de l'argent et le réinvestit dans son entreprise. Ce n'est pas possible » Le gouvernement, e-t-il précisé, l'économie et des finances, répon-Le gouvernement, a-t-il précisé, savait qu'il y avait un risque que les transactions « se derouient en face du Palais Brongniart » (Bourse de Paris) dans une sorte

(Bourse de Paris) dans une sorte de marché parallèle. M. Deiors a ajouté: a Rien n'empêche un petit épargnant d'acheter de l'or. D'autant plus que l'or a baissé. Personne ne le pénalisera, car. lui, il a la conscience claire. Un gros épargnant qui veut acheter ou vendre de l'or, oui a la conscience claire vis-à-vis de son pays, et qui applique son detoir de zolidarité en payant ses impôts, celui-là peut dormir tranquille. Ce que nous n'avons pas voulu, c'est que nous n'avons pas voulu, c'est que l'argent des Français continue à s'investir dans des piacements stériles, alors que nous en avons besoin tant pour l'infiation

que pour l'investissement. »

MM. Roland Passevant et par la chaîne qu'en fin d'après-François Salvainz, journalistes à l'Humanité-Dimanche, viennent d'être intègrés à TF1. Signalé par le journal l'Humanité dès le journal l'Humanité dès le journal l'Humanité dès le cédure de recrutement de ceux deux journalistes communité. cui dans la rédaction, devraient représenter une sensibilité jus-qu'alors exclue dans les sociétés

nationales de programmes.
C'est M. Robert West, directeur de cabinet du président-directeur general, M. Jacques Boutet, qui a choisi parmi « la douzaine » de journalistes communistes qui, journalistes communistes qui, seion lui, ont soumis leur candidature, « Le principe d'embaucher au moins deux journalistes communistes a été admis des le 10 mai », dit M. Robert West, expliquant cependant qu'il s'agissait là de « cas particuliers de recrutement », même si « seuls les critères projessionnels étaient entrés en lique de compte ».

M. West confirme qu'aucune décision n'a été prise quant à l'affectation de MM. Passevant et Salvaing, « lis doitent être reçus pour cela par le directeur

recus pour cela par le directeur de l'information», ajoute M. West, qui nie avoir eu des contacts directs à ce sujet avec M. Pierre Juquin, membre du bureau politique du parti commu-niste français, dont des journa-listes de TP 1 ont signalé l'inter-

#### M. Cavada :

cela ne me concerne pas

Celà ne me concerne pas

M. Jean-Marie Cavada, de son
côté, décla re « ne pas être
concerné » tant qu'il n'aura pas
recu MM. Passevant et Salvaing,
a Je les jugerai sur leur capacité
ou non à laire de la télévision »,
dit-ll, précisant que « ces intégrations, si elles ont été annoncées sur la place publique, et à
l'avance, par M. Pierre Juquin,
relèvent de la seule responsabilité de M. West ».

#### LA ROMANCIÈRE GENEVIÈVE SERREAU **EST MORTE**

La romancière Geneviève Serreau est morte dans la nuit du 1º au 2 octobre. à Paris. Elle était âgée de soixante-six ans. [Née le 13 août 1915, Geneviève Serreau a mené plusieurs activités, dans le théâtre, l'édition et la littérature. C'est ainsi qu'après avoir fondé le Théâtre de Babylone, avec son époux, Jean-Marie Berreau (ils out monté notamment des pièces de Beckett), elle a travaillé durant plusieurs années aux côtés de Maurice Nadeau, pour la revue et la collection Lettres nouvelles.

Geneviève Serreau a publié des romans: Cher point du monde (Denoël Lettres nouvelles) et, tout dermièrement, Un cuter très ouvenble (Gollimard, Voir le Monde du 2 octobre); des recuells de nouvelles; Vingt-Quatre Mêtres cubes de silvance (1976, Denoël, Lettres nouvelles), Vingt-Quatre Mêtres cubes de silvance (1976, Denoël, Lettres nouvelles). Ch lui doit aussi une Histoire du nouveau théâtre (1966, Gallimard.

© Idées 3), et des traductions de Brecht et de Gombrowicz, En 1971, le Théâtre du Vieux-Colombier avait représenté une de ses plèces, intitulée l'Escalier de Silas.] La romancière Geneviève Ser-

● Fausse alerte à la bombe à bord d'un T.G.V. — Le T.G.V., qui avait quitié, le 1s octobre dans l'après-midi, la gare de Lyon-Perrache, a dû être arrêté à 8 kilomètres de Lyon en raison d'une glerte à la bombe. Selon des indications recueillies à la S.N.C.F., c'est la police qui, sur un coup de téléphone anonyme annoncant qu'une bombe avait annonçant qu'une bombe avait été placée dans le train, a de-mandé l'arrêt de la rame.

Les voyageurs ont pris le T.G.V. suivant, une heure plus tard environ. Aucume bombe n'a été trouvée par les policiers. Mais ils ont découvert une valise suspecte qui renfermait une bouteille de vin rouge et un bidon contenant un mélange inoffensif d'huile et d'eau. Un tract d'un « Comité des détenus politiques » était collé sur



#### **BREGUET. DES PRETS CONVENTIONNES** PLUS DES BAREMES ALLEGES.

Les 12 domaines Breguet situés tout près de Paris bénéficient des nouveaux préts conventionnés qui vous permettront de financer l'achat de votre maison à des conditions intéressantes. 🏖 De plus, grâce à ses relations privilégiées avec certains établissements bancaires Breguet vous permet de diminuer pendant les deux premières années les men-



Les prêts conventionnés bénéficient de taux d'intérêt préférentiels dont le plafond est fixé par les autorités monétaires. Le remboursement de ces prêts est adapté à chaque cas personnel et s'effectue soit de manière constante soit de manière progressive. Dans ce dernier cas, les mensualités n'augmentent que de 3,5 % l'an. Le plafond d'endettement est de 25% à 30% du revenu familial selon les banques.

#### **DES CREDITS ALLEGES**

Afin de vous aider dans vos remboursements les 2 premières années, Breguet a, en outre, mis en place des crédits allégés.

Ainsi, la première année, vous paierez moins de 100 F° par mois, par 10.000 F empruntés (en barème progressif, assurance comprise). Par exemple au Domaine des Longs-Prés à Bouffé-mont, un acquéreur qui sollicitera un prêt de 20 ans à remboursement progressif paiera la première année 95,65 F par mois (assurance comprise) par 10.000 F empruntés. Offre valable jusqu'au 15 oct. 81 suivant barème en vigueur au 1º sept. 81.

Les maisons Breguet constituent un excellent placement à la fois immobilier et foncier. Dans chacun des Domaines Breguet, le rapport quali-



et leur localisation exceptionnelle sont l'assurance d'un investissement de premier ordre. Vous désirez acquérir une maison individuelle? Commencez par visiter un domaine Breguet. Halls d'accueil et maisons modèles sont ouverts tous les jours de 10 h à 19 h, sauf mardis et mercredis non

#### LES METLLEURES ADRESSES DE 17 A 28 KM DE PARIS.

La carte ci-contre vous présente ces 12 domai-

① le Domaine de la Forêt (Tél. (3) 960.92.73) situé à St-Leu-la-Forêt près de la forêt de Montmorency, ② le Domaine des Longs-Prés (Tél. (3) 991.35.59) à Bouffémont, en lisière-de cette même forêt. ① le Domaine du Parisis (Tél. (3) 978.45.00) dans un quartier résidentiel et aéré de Montigny-lès-Cormeilles, ① le Domaine de Montmélian (Tél. (3) 471.56.55) à St-Witz, dans les pittoresques environs de la forêt d'Ermenonville. ③ le Domaine des Coudriers (Tél. (6) 020.75.72) à Courtry, proche du parc forestier de Bondy, ⑤ le Domaine du Mont-Chalats (Tél. (6) 020.14.00) à Chelles, en lisière de bois, ① et ⑥ les Domaines d'Armainvilliers et de la Ferrière (Tél. (6) 029.22.82) à Ozoir-la-Ferrière, directement à l'orée de la forêt d'Armainvilliers, 🕲 le Domaine de l'Yvette (Tél. (6) 448.18.28) à Epinay-sur-Orge, commune aux vastes espaces verts, @ le Domaine de Montvoisin (Tél. (6) 012.26.99) à Gometz-la-Ville, à proximité de la vallée de Chevreuse, ① le Domaine de la Bois-sière (Tél. (3) 639.20.81) à Plaisir, devant le bois de Ste-Appoline, ② le Domaine de la Fontaine (Tél. (3) 951.78.49) à Saint-Nom-la-Bretèche, en bordure de la forêt de Mariy.

